

)K 185 5K55







J. Nº 13

Unia Polski z Litwą

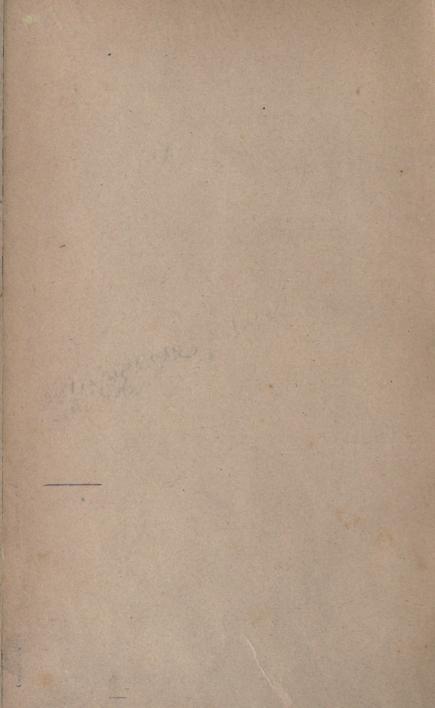

119 /31

JULIAN KLACZKO

# ANNEKSYA W DAWNEJ POLSCE

(UNIA POLSKI Z LITWĄ)

TŁÓMACZYŁ ZA ZEZWOLENIEM AUTORA KAROL SCIPIO

z przedmową St. Zarnowskiego



W KRAKOWIE SPÓŁKA WYDAWNICZA PO 1901.



S. S. URSZULANEN

w KOŁOMYI

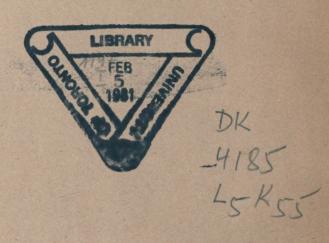

W DRUKARNI »CZASU« POD ZARZĄDEM JÓZEFA ŁAKOCIŃSKIEGO...

### Przedmowa do przekładu.

Wojna duńska z roku 1864 skończyła się przyłączeniem Szlezwiku i Holsztynu do wielkiej ojczyzny niemieckiej, na zasadzie świętego prawa słuszności i narodowości. W ślad za tą poszła, jako jej nieuniknione następstwo, jako dalszy konieczny krok na wytkniętej drodze, wojna Prus z Austryą, zakończona, tu znowu, utworzeniem Związku Północnych Niemiec i wyrzuceniem Habsburgów z niemieckiej Rzeszy. Krok ostatni, zjednoczenie Niemiec pod wspólną głową króla pruskiego w koronie nowego niemieckiego cesarstwa, wisiało w powietrzu, musiało być w zamiarze pruskiej polityki, było przewidywanym i wiadomym jej celem, choć w owych latach nikt nie przewidywał, nie wierzył, żeby cel dał się osiągnąć tak łatwo, tak prędko.

Julian Klaczko już ogłosił był Etudes de diplomatie contemporaine, historyę, charakterystykę i sąd tych spraw duńsko-pruskich i polsko-pruskich, które były sprawami ogólnie europejskiemi, bo wiodły do zmiany i przewrotu wszystkich stosunków i sił w Europie, do zwrotu w jej historyi. Dziełem tem zrobił sobie sławę wielką, ale nie głośną, bo nikt nie

śmiał głośno i otwarcie przyznawać słuszności, zasługi i chwały temu, kto śmiał mówić prawde o mocniejszym, o tryumfującym. Że ten mocniejszy, ten tryumfator, znał dzieło i uczuł się niem dotkniętym w swojej pysze, i co więcej w ukrytych i zagłuszonych resztkach swego sumienia, tego dowodzi złość, wściekłość, mściwość, z jaka w swoich listach i pamietnikach wspomina Klaczke... Bismarck. Klaczko o rozgłos nie pytał: patrzał smutno na otaczająca teraźniejszość, a dumał smutniej o przyszłości. Na czem sie skończa, do czego doprowadzą nasz świat i naszą cywilizacyę takie niegodziwości, udające się obłudnie za prawa, nadużywające imienia wszystkiego co święte, do zakrycia wszystkiego, co zbrodnicze i podłe? Bóg przyzywany na świadka i poręczyciela szalbierstw i grabieży? Zabory osłonione słodko brzmiącym tytułem anneksyi i sankcyonowane uroczyście komedya mniemanych głosowań powszechnych? - Kto przeliczy te nieprawości, kto zmierzy ich głebie bezdenna, kto napietnuje, jak należy, ich obrzydliwość i poda je w pogardę i w ohydę świata?

Czy zawsze, czy wszędzie tak było? Czy nigdy i nigdzie inaczej? Rozmyślającemu nad tem pytaniem stanął przed oczyma duszy obraz jasny jak słońce, pogodny jak niebo bez chmur, rozkoszny jak szczęście, wzniosły jak świętość. Bolesny mimo to dla polskiego serca, bo "niema boleści nad rozpamiętywanie szczęśliwych czasów w niedoli", ale choć bolesny, dobry i miły i potrzebny do przypomnienia, na chwałę przeszłości, na osłodę teraźniejszości dla jednych, na jej zawstydzenie u drugich.

Nie: nie zawsze tak bywało i nie wszędzie! Był kraj, który się rozszerzał; był naród, który przyłączał; było państwo, które potężniało, bez kłamstw i oszustw i zdrad, bez krzywd i gwałtów, bez połączenia i zabierania tego co cudze. Był taki kraj, taki naród, taki rząd, który imienia Bożego nie nadużywał do swoich zaborów, imienia prawa do swoich bezprawi: ale imię Boże i prawo Boże niósł gdzie znanem nie było; świeckie, ludzkie, wolne prawo nadawał ludom nie mającym praw żadnych, i przez to, tym jednym czynem granice swoje rozszerzył. Tak było, na prawdę było: to rzeczywistość, to historya.

Oburzonemu i zbrzydzonemn nieprawda, jaka była w świeżo dokonanych tak zwanych anneksyach, stanela w oczach Anneksya w dawnej Polsce, Unia Litwy z Koroną. Zapragnał zapomniana przypomnieć, zasypana pyłem wieków odsłonić, skazana na śmierć wyrokiem szczęśliwej i dumnej przemocy pokazać w jej żywotności, w jej dziejowej zasłudze, w jej prawdziwej chrześcijańskiej cywilizacyi, w jej wyższości ned dzisiejszy świat i nad sztukę jego polityki. Dlatego napisał Klaczko: Une annexion d'autrefois. Spotkanie przypadkowe, ale piekne, dwóch wielkich serc i umysłów: w tej samej myśli i w tym samym roku (1869) wydawał Klaczko Anneksyę, a Matejko ukończył i wystawiał Unie Lubelską. To zbliżenie było przypadkowe i bezwiedne. Ale jest inne, świadome i przyznane, z innem wielkiem sercem i duchem, z Szajnocha. Pod jego wrażeniem i urokiem był Klaczko, jak wszyscy myślący ludzie jego pokolenia. Teraz, kiedy zamierzył

przypomnieć zagranicznemu światu polsko-krzyżackie sprawy i walki, a potrzebował przewodnika do historycznej strony obrazu, zajrzał do Jadwigi i Jagielly, odnalazł i odświeżył wrażenia odniesione niegdyś przy pierwszem czytaniu, pomógł sobie wspaniałem dziełem historyka. Jakżeby w wywdzięczeniu się za tę pomoc, poświęcił mu pierwszy wstępny rozdział swojej pracy, w którym przed obcymi i zgoła o nim nic nie wiedzacymi, kreśli w krótkości piękny żywot, talent i ogromną zasługę Szajnochy. Książka więc, którą dziś podajemy czytelnikom w polskim przekładzie, jest poniekąd pamiątką ich obu. Czy potrzeba ich przypominać? Pragnęlibyśmy goraco zaprzeczyć temu pytaniu, ale nie wiemy czy można zaprzeczyć tak śmiało, jak się pragnie. Środkowa Afryka jest dziś już więcej światu znana, niż polskiej publiczności Klaczko, autor Katechizmu Nie-Rycerskiego, Bezimiennego poety, Dwóch kanclerzy, Etudes de diplomatie; a Szajnocha? Czy nie idzie w zapomnienie, czy dziś tyle i z takiem jak dawniej przejęciem, czytamy Jadwige, Mściciela, Dwa lata?

Nie potrzebujemy ostrzegać ani się tłumaczyć, że nasz przekład nie może mieć tego blasku języka i stylu, jaki ma pióro Klaczki. Ale pozwolimy sobie zwrócić uwagę czytelnika na tę sztukę dziwną, u Klaczki naturalną i jemu właściwą, z jaką w opowiadaniu tak krótkiem, ujęte są i występują plastycznie wszystkie ważne, główne momenta wypadków, pierwiastki stosunków oraz charakterystyczne rysy historycznych postaci.

Pod względem budowy i sztuki pisania Anneksya jest misterną i świetną, jak rzadko. U nas jest zupełnienieznana, będzie nowościa! Nieznana: jak wszystko prawie, co Klaczko pisał. Rzecz dziwna, dzieła ostatnie: Wieczory florenckie, Juliusz II, doczekały sie przekładów i obszernych sprawozdań, a z tych niektóre były godne przedmiotu. Prace dawniejsze, nie piękniejsze od ostatnich, ale równie piękne w innym rodzaju, a bliższe, droższe, bo z nasza sprawa najściślej złaczone, naszemu uczuciu dajace wyraz i satysfakcye, politycznym rozumem i sądem jaśniejące wśród całej literatury europejskiej, Etudes de diplomatie, Deux chanceliers, te dla nas jakby nie istniały. Nikt ich nie czytał, nikt o nich nic nie wie. To zaniedbanie i zapomnienie jest niesprawiedliwościa i niewdzięcznościa względem autora, ale jest i krzywdą, jaka wyrządzamy sami sobie.

Na jedną i na drugą chcieliśmy w miarę możności naszej zaradzić i dlatego podajemy czytelnikom w polskim przekładzie *Une Annexion d'autrefois*.

Kraków, w kwietniu 1901.

St. Tarnowski.



# SPÓŁCZESNY HISTORYK



## WSTĘP.

Po długiem życiu pracy i prób ciężkich, w roku 1868, u stóp Karpat, przeniósł sie do wieczności człowiek uczony, pisarz pierwszorzędny, o którym bez bolesnego habent sua fata wspomnieć nie można. Pozostawił ziomkom swoim w spusciźnie prześliczne dzieła głębokiej treści, bo umiał opisać ich świetne dzieje z cudownym geniuszem, a historya czasów których dotknał, wyszła z pod jego pióra z odmiennem obliczem, pełna jasności, wyraźna i żywa. Maż ten, postawiony w innych, mniej trudnych okolicznościach, gdyby żył w kraju wolnym i niezależnym, mógł był dojść przy swoim talencie i sercu do godności i zaszczytów, gdyby posiadł znaczenie i majatek, a przynajmniej stałby się innym rozgłos prac jego, pełnych artyzmu i nauki. Ale on się urodził pod mniej łaskawem niebem, na "ziemi grobów i krzyżów", w narodzie bez ojczyzny, i przypadły mu w dziale tylko cierpienia, poświęcenie, życie w zaciszu...

Karol Szajnocha urodzony w Galicyi, już w młodzieńczym wieku, bo mając lat siedmnaście, zapoznał się z więzieniem i okowami... Pewnego wieczora w roku 1834 rozrzucono podczas teatralnego przedstawienia we Lwowie wierszyk treści "podburzającej", a w dokonanych przez policyę poszukiwaniach padło podejrzenie na młodego studenta, którego zaaresztowano, zabrawszy wszystkie znalezione w mieszkaniu papiery. Młodzieniec ten, jak wielu i dość czesto, marzył o napisaniu dramatu czy tragedyi, a układając dzieło w swoim umyśle, wypisał na kilku ćwiartkach imiona osób, którym chciał dać rolę do odegrania; że zaś imiona te zmieniał kilkakrotnie, więc policya austryacka dostrzegła przenikliwością swoją listę "spiskowców" na tych kartkach, i orzekła, że Paweł (bohater projektowanej sztuki), znajdujący się na czele każdej kartki, musiał być naczelnikiem spisku. Każdy Paweł stał się odtąd podejrzanym, a jeden z wybitnych pisarzy, Żegota Pauli, dzieki tej genialnej policyjnej kombinacyi, przebył ośmnastomiesięczne więzienie. Nieszczęśliwy zaś właściciel "listy imion", siedmnastoletni student marzacy o napisaniu tragedyi, został okuty na rekach i nogach i na dwa lata wrzucony do ciemnego więzienia, o ponurych, wilgocią cieknących ścianach. Zrozpaczonej matce, błagającej o uwolnienie Karola lub osądzenie jego winy, odrzekł przedstawiciel opiekuńczego rządu, p. Krieg: "Zmiażdżyć musimy takie głowy jak syna pani!" Nie wiemy, co przedsięwzięto w kaźni "ku zmiażdżeniu" tej młodziutkiej głowy, gdyż pisma Szajnochy nie zawierają prawie wspomnień o tych ciężkich latach. Jedna zaledwie kartka, jeden wiersz (nasz historyk nie zarzekał się poezyi) zawiera alluzyę do ówczesnych czasów. Rzewnym i wzruszającym wierszem, nakreślonym podczas kampanii węgierskiej w roku 1848, w której Polacy pod Bemem i Dembińskim czynny brali udział, więzień nasz z roku 1834 dziękuje Panu Bogu, że dozwolił jego rodakom i towarzyszom stanać do zaszczytnej walki, a winszuje im, że moga działać otwarcie, dzielnie i szybko: "Długa bowiem była, bracia moi, bardzo długą walka dawna, walka głucha w podziemiach, w których mieliśmy jako jedyna broń, znak Krzyża św., a za jedyna tarcze, pogardę tortur; <u>muzyką</u> – był dźwięk kajdan, a <u>n</u>agrodą pleśń lochu!" W ostatnim wierszu mówi Szajnocha o skutkach tego więzienia, o cierpieniach i osłabionym wzroku wskutek wilgoci kaźni, która "oddzieliła od

żyjących, niepozbawionego życia".

Niebezpieczny właściciel "listy spiskowców" wypuszczczony został po dwóch latach tego carcere duro, ale uwolniono go z dobrodziejstwem zabójczej urzędowej formułki "dla braku dowodów". Znaczyło to pod ówczesnym ojcowskim rządem, że taki "wyzwoleniec polityczny" nie miał prawa wstępu do żadnej szkoły ani do żadnego urzędu. W dwudziestym więc roku życia znalazł się Szajnocha bez przyszłości; ujrzał się w niemożności rozpoczecia jakiegokolwiek zawodu, a był biednym i zrujnowanym na zdrowiu, i miał stara matke bez środków do życia. Pracował jednak jak mógł, byle wyżywić matkę i siebie; dawał lekcye, był korektorem w drukarni, redagował przytem dziennik mód, a równocześnie przygotowywał już przyszłe dzieła... Od wyjścia z więzienia musiał ten "wyzwoleniec polityczny" walczyć o chleb powszedni przez całe ćwierć wieku — grande mortalis vitae spatium¹). Dodajmy do tego fizyczne cierpienia, wyniesione "z pleśni lochu", które nie sfolgowały wcale przez całe życie. Wyraził to, w poufnym raz liście pisząc: "Czy cierpiałeś kiedy na ból zebów? Otóż taki ból spaceruje po całem mojem ciele; doznaje go w ramionach, nogach, bokach i we wszystkich kościach". W takich to okolicznościach, w chorobach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dzieła Szajnochy były zakazane pod rządem rosyjskim, więc wskutek małego zbytu honoraryum autorskie było niskie. Za historyę Bolesława Chr. (arcydzieło) otrzymał złr. 50, a był jednak zadowolony. Ostatnie lata miał swobodniejsze materyalnie, bo hr. Gołuchowski jako namiestnik złagodził piętno "wyzwolenia" i dał mu miejsce przy bibliotece Ossolińskich; płaca była skromna, ale takie też były wymagania historyka.

i niedostatku "zmiażdżona" przez P. Kriega głowa zapełniała się najgłębszą, a obszerną wiedzą, wydając dzieła piękne i trwałe; w takich okolicznościach człowiek, pozbawiony wszelkiego społecznego stanowiska, stał się wybitnym historykiem w spółczesnej Polsce, jej Augustynem Thierry'm. Nic w istocie nie może lepiej uprzytomnić sławy francuskiego dziejopisarza, nad sposób, w jaki Szajnocha umiał odtwarzać przeszłe dzieje, powoływać do życia zacofane i zatarte epoki i wykorzystać z kronik lada słowo lub skromny dokument, by nadać opisowi w oczy bijący koloryt. Ale i z innej jeszcze, niestety, strony historyk Piastów i Jagiellonów przypominał tamtego z Zachodu... Złe, wyniesione z więzienia, chroniczny ból "spacerujący" po całem ciele, przeniósł się do oczów i zasłaniał je powolną ciemnota; tak jak Thierry, spędził Szajnocha ostatnie swe lata w zupełnej ślepocie, a obydwa jednakowo odkrywali ciemne zasłony przeszłości, choć już jasność dnia nie istniała dla nich. Młoda małżonka, odważna i zadziwiająca poświęceniem, stała mu się aniolem opiekuńczym i "muza" jego. Przewidując nieuniknione nieszczęście, pracowała bez wytchnienia, by się zapoznać z językami klasyków, Słowian, z paleografią; by módz mężowi czytać, robić wyciągi i pomagać w notach oraz poszukiwaniach. Ostatnie i może najznaczniejsze dzieło Szajnochy ("Dwa lata dziejów naszych") powstało przy takiem rozrzewniającem współpracownictwie, w którem rozum i wiedza człowieka posługiwały się oczami i ręką kobiety 1).

Habent sua fata! a raczej więcej po chrześcijańsku powiedzmy z bezimiennym poetą: "Bóg chciał i sprawił, że tensam duch cywilizacyi, który na jednym końcu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wielce także w owych czasach pomocnym bywał naszemu historykowi Bernard Kalicki. (*Przypisek tłmuacza*).

Europy oblókł się w całą świetność sławy, w powodzenie i dobrobyt; że ten duch musiał na drugim przechodzić przez wszystkie próby poświęcenia, świętości ofiar i niezachwianego zapału męczeństwa!" Historyk nasz nie zaznał ani sławy, ani powodzenia, ani dobrobytu i pozostał nieznanym poza granicami swego kraju.

Słusznem jest wspomnieć o nim na czele studyum, którego natchnienie powstaje z najpiękniejszego i najcenniejszego dzieła jego 1). Unia Polski z Litwą pozostaje drogą pamiątką dla wszystkich w narodzie, żyjącym już tylko pamiątkami, a Szajnocha poświęcił jej piekne, czterotomowe dzieło.

Ugoda zawarta w Horodle i ratvfikowana w Lublinie, zajmuje wybitne miejsce w historyi całej połowy Europy, bo w historyi świata słowiańskiego; przetrwała pięć wieków i trwa zawsze żyjąca w sercach całego narodu, w wierze "pogrobowych generacyi, zrodzonych z zamordowanej matki". Z tego więc już tytułu zasługuje na bliższe rozpoznanie. W czasach nadto, w których fatalna maksyma compelle intrare zdaje się przechodzić z Kościoła do państwa, w których gwalty, podstęp i szachrajstwa wysilają się na tworzenie zjednoczeń klamliwych, a daj Boże znikomych, dobrze jest w takich czasach uprzytomnić, jak powstała i utrwaliła się dobrowolna i wolna unia dwóch narodów, unia pamiętna i wzmocniona krwią, rozlewaną w tym wieku od Warszawy do Wilna, poczatkiem swoim sięgająca wieków średnich, owej epoki barbarzyństwa, zwanej wiekiem czternastym.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mowa o 4-tomowem dziele Szajnochy "Jadwiga i Jagiełło".



#### ROZDZIAŁ PIERWSZY.

### Ostatni poganie w Europie.

Świat XIV wieku. — Ostatnie krańce odległego Zachodu. — Kraj bez słońca. — Saraceni Północy. — Obyczaje, religia i cywilizacya Litwinów. — Dwaj synowie Gedymina. — Polityczne zamiary Olgierda. — Życie rycerskie Kiejstuta. — Wstąpienie na tron Jagiełły.

Małym sie wydaje być świat cały w XIV wieku; jest on ułamkiem kuli ziemskiej, i mówiac słowy Pascala "skróceniem płanety". O całej jednej półkuli nikt nie wie nawet, że jest; Azva ukrywa się we mgle baśni i trwogi, Afryka ukazuje zaledwie swoje wybrzeża nad morzem śródziemnem, a nawet o samej Europie chrześcijańskiej i cywilizowanej wiedzą tyle, że się rozciaga od Atlantyku do Wisły. O Polsce wyraża sie Papież Innocenty VI., że kraj ten jest ostatnim krańcem najodleglejszego Zachodu – in finibus christianitatis, in frontario infidelium. Poza tem królestwem i jego rzeka Wisła znano tylko nieokreślone okolice, do których nie doszło światło Ewangelii, a prawie nie dochodziło światło dzienne, podobnie jak pod biegunem północnym. Długosz pisze, że "na Litwie trwa zima dziesięć miesięcy, a przez ten czas słońce świeci tam nisko i tylko godzin kilka; natomiast nie zachodzi wcale przez dwa miesiące, podczas których nie daje zapanować zmrokom nocy". Bo też ludzie nie uczynili nic, by zmienić ten

ostry klimat, a ziemia pozostawała taka, jaka wyszła pierwszego dnia z rak Stwórcy – ziemia nieurodzajna, niegościnną, pokrytą stepami, żywicielami stad końskich, jeziorami i olbrzymimi lasami". Podróżnik francuski XV. wieku, G. de Lannoy, porównywał jeziora litewskie do "prawdziwych mórz". Lasów zaś nie próbuja opisywać spółcześni, nie porywając się na wyraźne oznaczenie ich obszarów i wspaniałej grozy; były to dziewicze, nienaruszone lasy; takie, z jakimi mieli sie później zapoznać towarzysze Kolumba na drugiej półkuli. Litwa naszych czasów posiada jeszcze w okolicach Grodna jakby obraz minionej przeszłości w sławnych lasach Białowiezkich, o których mówi legenda, że "sa niezgłebione jak ocean", a wpośród których mieści sie, poza mgła nieprzenikniona, szczególniejszy i tajemniczy Eden, prawdziwa walhalla królestwa zwierzęcego...

> W niej są złożone wszystkich drzew i ziół nasiona, Z których sie rozrastają na świat ich plemiona; W niej, jak w arce Noego, z wszelkich zwierzat rodu Jedna przynajmniej para chowa się dla płodu. W samym środku (jak słychać) mają swoje dwory: Dawny tur, żubr i niedźwiedź, puszcz imperatory; Około nich na drzewach gnieździ się ryś bystry I żarłoczny rosomak, jak czujne ministry; Dalej zaś, jak podwładni, szlachetni wasale, Mieszkają dziki, wilki i łosie-rogale; Nad głowami sokoły i orłowie dzicy, Żyjący z pańskich stołów, dworscy zausznicy. Te pary zwierząt główne i patryarchalne, Ukryte w jądrze puszczy, światu niewidzialne Dzieci swe śla dla osad za granice lasu, A sami we stolicy używają wczasu; Nie giną nigdy bronią sieczną ani palną, Lecz starzy umierają śmiercią naturalną. Mają też i swój cmentarz, kędy blizcy śmierci, Ptaki składają pióra, czworonogi sierci. Niedźwiedź, gdy, zjadłszy zęby, strawy nie przeżuwa,

Jeleń zgrzybiały, gdy już ledwie nogi suwa. Zając sędziwy, gdy mu już krew w żyłach krzepnie, Kruk, gdy już posiwieje, sokół, gdy oślepnie, Orzeł, gdy mu dziób stary tak się w kabląk skrzywi, Że zamknięty na wieki już gardła nie żywi, Idą na cmentarz; nawet mniejszy zwierz, raniony Lub chory, bieży umrzeć w swe ojczyste strony.

Na tych to stepach, wśród jezior i lasów, obozował lud, dający się porównać z odwiecznemi pokoleniami, a podobieństwo obrazu uzupełniały stada bawołów i żubrów, dziko tam krążących. Osiedleni od dawien dawna nad brzegami Niemna i Wilii dzicy czciciele bożka Perkuna, zwani przez średniowiecznych pisarzy "Saracenami" (Sarraceni dicti Lithuani), wiedli w XIV. jeszcze wieku żywot koczujących pasterzy. Rzadko gdzie poruszając wyschła ziemię drewniana socha — bo z zabobonnym wstretem odrzucali żelazo żyli polowaniem i rybołostwem, a obfite zbiory miodu którym się upijali, znaczne czyniły między nimi spustoszenie, takiesame, jakie powodował napój "ognista woda" w plemionach Dakota. Litewska "numa" przypomina także "wigwam" dzikich mieszkańców z nad jeziora Huron, a ten rodzaj drewnianego namiotu slużył pasterzom za schronienie dla bydła i rodziny. Tam pojawia się niewiasta-żona jako pokorna sługa: poniżona wielożeństwem, jest uległą niewolnica meża, który zabijając dzieci, sprzedaje ja albo zmusza do najcięższych prac i towarzyszenia w wyprawach. Wojna była obok łowów najczestszem zatrudnieniem mieszkańców numy; zbiegali się na rozkaz księcia, ogłaszany przez "cywunów" (starostów), zbrojni w łuki, z zapasami zatrutych strzał, odziani w baranice obrócone wełna w górę i — za przykładem Tatarów — zaopatrzeni w bukłaki napelnione kobylem mlekiem; także tak jak Tatarzy, przepływali rzeki, trzymając się ogonów swych koni.

Nie byli jednak ani Tatarami ani czerwonoskórymi, owi przodkowie Kościuszki i Mickiewicza: należeli do szlachetnej rasy aryjskiej, a ich mowa, używana dziś jeszcze przez ubogi lud nad Niemnem i Wilia, poczytaną została przez porównawczą filologię jako więcej zbliżona do pierwotnego sanskrytu niż dvalekt gocki, celtycki, i więcej niż język Homera i Eschylosa. Pobożni pisarze wieków średnich potępiali "szkaradne przesady" i ubolewali bardzo nad ich rozpowszechnieniem u "Saracenów północy". W tej czci dla siły i zjawisk natury rozpoznać można tło pojęć religijnych u rozmaitych ludów aryjskich, równie jak w tym bujnym panteizmie, przypisującym geniusz i bóstwo – wiośnie i zimie, łowom i numie, lnom i konopiom, kwiatom i pszczołom. Niektórzy historycy zbliżali także porównawczo-indyjskie "trimurti" do trzech głównych bóstw litewskich (Perkunos, Potrimpos, Poklus), które w samej rzeczy uosabiaja te same podstawy co trójbóstwo Wisznu, Brama i Siva, to jest: twórczość, zachowawczość i zniszczenie. Nie należy przywiązywać znaczenia do tego porównania, gdyż "trimurti" jest pojęciem wyłacznie braminów, powstałem o wiele później niż rozproszenie Aryów. "Ignis" jednak hymnów świetych ksiąg indyjskich objawia się bezsprzecznie w "Zniczu", któremu Litwini stawiali ołtarze na każdem miejscu, tak na górach jak w lasach i światyniach, nie gasząc przed nim świateł i utrzymując straż westalek, "czystych dziewic poświeconych panieństwu". Poteżna organizacya kapłańska odpowiadała systemowi religijnemu, ubóstwiającemu wszystkie zjawiska i obejmującemu wszelkie drobnostki życia. Wielkiemu kapłanowi (Kriwe-Kriwejto) podlegały liczne hierarchie kapłanów różnych zajęć i stopni, a ostatni byli bardowie, których powołanie i nauka łączyły w sobie zarówno świętość, jak i rzeczy świeckie. Nie obyła się też

żadna uroczystość rodzinna ani wesołe zebranie bez obecności "Wajdeloty" sławiącego chwałę przodków i głośne czyny z minionych czasów. W "Walenrodzie" wprowadza Mickiewicz pomiędzy ucztujących rycerzy teutońskich w Malborgu ciemnego wajdelote, rozweselajacego towarzystwo dziwnym, chrapliwym śpiewem. Jeden człowiek go tylko rozumie w tem zebraniu, ale też przez niego jedynie pragnie być śpiewak zrozumianym, jest nim bowiem sam Wielki Mistrz, znany bardowi, bo on go wychował, bo wie, jak nikt w zakonie o jego pochodzeniu litewskiem, i on wita w nim mściciela uciśnionej ojczyzny; nie przestaje wiec śpiewać, chociaż go rycerze wyśmiewaja, a figlarni paziowie wtóruja mu świstem na dziurawych orzechach. Scena ta jest wzruszająca, a tematu do niej dostarczyła ówczesna opowieść jednego z kronikarzy zakonu: "Więzień litewski, kapłan, przyszedł śpiewać na uczte, a słowa jego pieśni mówiły o naszym wielkim mistrzu; nie rozumieli go jednak słuchacze i obdarzyli czarą pełną podziurawionych orzechów"...

Bliższe poznanie i głębsza nauka obyczajów tych czcicieli Perkuna, ich zadziwiających zalet i cnót, każe im przyznać stopień cywilizacyi, jakiego nie wskazuje miano "synów Baala", którem ich obdarzali współcześni chrześcijanie. Stwierdzić nadto trzeba, że Litwini, jakich znamy z XIV. wieku, stają się nieraz trwożnie fantastyczni. Owi towarzysze Olgierda i Kiejstuta, dzicy a waleczni, fanatyczni i pobłażliwi, koczujący pasterze zakładający miasta, mieszkańcy dzikiej numy, a wtajemniczeni w subtelności Zachodu, stawali się w danych chwilach bardzo niepokojącymi. Obawiać się należało, czy się niema do czynienia z jakims indyjskim Chactasem z Atali¹), z tym nieocenio-

<sup>1)</sup> Romans Chateaubrianda.

nym Chactasem — który liczy lata po opadaniu liści, żywi się szynkami niedźwiedzi, a zna tragedye Rasyna i mowy Bossueta. Na szczęście, lepiej niż z urojonych utworów poetycznych, znamy towarzyszów Olgierda z wiarogodnych opisów świadków ich czynów, a co wiecej, przez ich nieprzyjaciół. Trudno nie uznać usposobienia, poblażliwości i tolerancyi wielkich ksiażat litewskich, którzy pozostając przywiązanymi do wiary narodu, i surowo kareac franciszkańskich misyonarzy, pozwalali małżonkom swoim, księżniczkom słowiańskim, wielbić Krzyż sw. publicznie i obchodzić uroczystości chrześcijańskie w zamkąch Trok i Wilna. "Zastałem w kaplicy zamkowej, opowiada jeden z kronikarzy, uroczyste nabożeństwo, w którem uczestniczyły, przesuwając się jak lekkie cienie, wszystkie panie dworu". Owe zamki, dwory i świetności wileńskie oraz trockie, opisane przez historyków tych czasów, znamionowały wyższy już rozwój i wykształcenie. Nie był też już dzikiem pokoleniem naród wysyłający poselstwa do mocarstw zagranicznych i zawierający handlowe traktaty z Anglia; nie można także odmówić geniuszu narodowi, który otoczony grożnymi wrogami, potrafił oprzeć się rycerzom teutońskim, odeprzeć Tatarów, wdzierać się w granice Polski i posunąć południowe swoje zdobycze poza Kijów. Rzecby też można, że Opatrzność chciała uczcić pogaństwo litewskie w chwili jego upadku, dając mu jako ostatnich przedstawicieli, dwóch synów Gedymina: Olgierda i Kiejstuta, tyle wsławionych w historyi północnej Europy, tak ściśle ze sobą złączonych w miłości Ojczyzny, a znamionujących przy przeciwieństwie charakterów - harmonijną i przykładną jedność. "Trudno o piękniejsze świadectwo dla dwóch wielkich serc tych pogan — mówi spółczesny nam niemiecki historyk (Jakób Caro), - jak jednomyślne pochwały oddawane im przez zapamiętałych

wrogów". Złorzeczac wielkiemu ksieciu Olgierdowi jako zaborcy ich ziemi, nie wstrzymuja się kronikarze rosyjscy od składania holdu "cnotom" tego "malomownego ksiecia". Jeden zaś z posłów zakonu teutonów pisał o nim: "Jest to człowiek średniego wzrostu, ściaglej twarzy, o wysokiem czole, blond już siwiejacej brodzie; brwi najeżone łagodza pełne słodyczy niebieskie oczy. Glos ma nadzwyczaj przyjemny, konno jeździ wybornie, lecz idac utyka na nogę i dlatego opiera się na lasce lub na ramieniu giermka. Język nasz rozumie i umiałby się nim posługiwać, lecz używa zawsze tłómacza lub rozmawia na migi". Gdy raz przybyli posłowie pewnego ksiecia słowiańskiego z wypowiedzeniem wojny na nastepna jesień "po rumianej wiośnie i spokojnem lecie", odrzekł im Olgierd, zapalając hupke krzesiwem: "Pan wasz – jak widzicie – znajdzie na Litwie ogień, by się ogrzać w chłodnej jesieni, ja jednak przed ru-mianą wiosną odwiedzę go na Wielkanoc i stłuczemy świecone jajo". Po jednej z krwawych potyczek z Moskalami, gdy miano go za zgnębionego, a w światyniach wznoszono dziękczynne modły za rzekome zwycięstwo, zjawił się Olgierd niespodziewanie na wzgórzach Moskwy i tylko na prosbe ksiecia Dymitra nie wszedł do miasta, lecz spiawszy ostroga konia, podjechał pod brame, a łamiac na niej swoja kopie, zawolał: "Ksiażę Dymitrze Iwanowiczu, pamietaj że litewska kopia uderzyła o bramy Moskwy!" Takie objawy dobrego humoru zdobiły praktyczny i poważny umysł Olgierda. Sprawiedliwy obrońca religii narodowej, zawiązywał stosunki polityczno handlowe z państwami chrześcijańskiemi, z Niemcami i z Anglia, a geniusz jego wybitnie się odsłania w wojennem wyćwiczeniu poddanych i utrzymaniu w nich tego ducha. Młodszemu bratu Kiejstutowi pozostawia troske niepokojenia Mazowsza i obrone granic od napadów teutońskich, sam zaś wytęża wzrok i siły na Wschód i Południe. Będąc już panem Kijowa, Smoleńska i Tweru, pragnie zdobyć Krym, bo opanowując morze Czarne, chce otworzyć drogę zbytu dla ziem swoich. Polska i Litwa srodze pokutują za błąd olbrzymi i nieobliczalny, jaki popełnili Jagiellonowie i Wazowie przez zaniedbanie tej myśli i nieotworzenie tej drogi, jaką wskazał "małomowny" a wielki książę! Jak Olgierd "mądrością" pogańskiej Litwy, tak był Kiejstut jej poezyą i legendowym, drogim wyobraźni ludowej bohaterem, zarówno opiewanym przez "dainosy" (pieśni ludowe litewskie), jak chwalonym przez kroniki wrogów.

Dziwny to obraz dla chrześcijańskiej Europy! — Wiek XIV. zaznacza już upadek ducha rycerskiego i romantycznego, który go długo ożywiał, prowadził i gubił. Ostatnia godzina krucyat już wybiła, a jeżeli w roku 1321. jeszcze, wenecyanin Sanuto ogłasza "tajemnice" wiernym Krzyżowi (secreta fiidelium crucis) i wskazuje środki do zdobycia grobu Chrystusa, sa to już tylko tajemnice ekonomii politycznej, to szańce handlowo-wojenne przeciw Egiptowi! Wiek XIV. przynosi już poczatki prawodawstwa i zarządu skarbowego; zewszad podnosza się skargi na zepsucie i na zanik tych cnót, jakie wieńczyły skronie takiego Godfryda i Ryszarda Lwie Serce. "Ginie honor a wstyd się zwiększa" mówi Piotr Suchenwirt, ulubiony poeta Wilhelma austryackiego, (słynny minnesenger, który odegrał mała rolę w porażce swego pana w Krakowie); przyzwoitość i skromność nikna, zdrada znajduje licznych zwolenników, prawda milczy, dobroczynność i wierność nie istnieja, sprawiedliwość rozbita, rycerstwo uprawia lichwę psując żydowskie rzemiosło, a przyjaźń nie wytrzymuje żadnej próby... W takich to czasach wieku XIV. żył wśród dziewiczych lasów pod "niebem bez słońca" czciciel Perkuna, "dziecko Baala", a był

uosobieniem skończonego – z wyjątkiem wiary – chrześcijańskiego rycerza, przejęty "miłością dla ludzi, zapałem wojennym i uczuciami honoru". Tegoczesny romantyk mógłby zaledwie wymarzyć podobną awanturę miłosną, przez jaką on przeszedł; porwał bowiem od ołtarzy Znicza kapłankę Birutę westalkę, i zaślubił ja, a szacunek i przywiązanie jakimi ją otoczył, rozbroily złość ludu za znieważenie bóstwa. Kiejstut kochał się w walkach, dla nich samych, dla wrażeń jakich dostarczały, dla przymiotów, jakie odsłaniały. Niejednokrotnie był wziety w niewole wskutek unoszacego zapału, który go wpędzał w najniebezpieczniejszy wir bitwy, ale i tylekrotnie bywał uwalniany, bo umiał pozyskiwać stróżów i dozorców więzień. W jednej z takich przygód, po ośmiu miesiacach niewoli teutońskiej, zdołał pewnego dnia umknąć w sukni zakonu (sławny płaszcz biały z czarnym krzyżem) na koniu samego wielkiego mistrza; zaraz od granicy odesłał rumaka wraz z przeprosinami. Kroniki mnichów niemieckich pelne sa opisów świetnych czynów Olgierdowego brata, "księcia z Trok". Takie suche i trzeźwe pióro opisuje naprzykład zdobycie Johannisburga. Zaskoczeni napadem nocnym, poddali się rycerze zamieszkujący zamek; przyodziani w płaszcze swoje, zebrani byli na małem podwórzu, słabo oświeconem pochodniami. Zwycięscy w baranicach, z łukami w ręku, i kapłani Zniczu, kriwe-kriwejty, podnosili złowrogo głosy, domagając się ofiar krwi dla swych bogów tylokrotnie znieważonych. Na to odezwał się nieszczęsny wódz, komtur Othon, starzec białobrody o drewnianej nodze: "Synu Gedymina, ja gotów jestem na śmierć, lecz daruj życie moim towarzyszom!" Syn Gedymina wziął go za rękę i odrzekł: "Wybierz sobie czterech najmilszych i wyjedź swobodnie z miasta; co do reszty przyrzekam, że żaden nie zginie". Tak wróg, jak przyjaciel, wiedzieli

że świętem jest słowo Kiejstuta, że on nad odwage wyżej cenil tylko honor. "Kiejstut – mówi historyk zakonu – przedewszystkiem kochał prawda i sławe; wielekroć postanowił przeciw nam wyprawę, zawsze uprzedzał o tem mistrza". Wyznajemy tutaj, że wielki historyk tych walk, autor dzieła "Jadwiga i Jagiełło", Karol Szajnocha, nie zupełnie podziela co do Olgierdowego brata ten podziw, z jakim się o nim wyrażali współcześni: gani w nim zmysł mało polityczny, zarzuca oddanie sie zupełne przygodom i zdobyczom, a znajduje go zanadto młodym i lekkim. Jeśli nawet przyznamy, że głowe miał taka, to serce było proste, dusza szlachetna. Natura goraca a piekna, której nie brakło "skończoności", bo po życiu bohaterskiem miał śmierć tragiczna i wzruszająca. Dziwić więc nieco może, że polski historyk, poeta, mógł się okazać tak surowym dla trockiego księcia, który był przecie Saladynem "Saracenów północy". "Był on – mówi Szajnocha – żarliwym obrońcą upadającej religii, owej religii rycerstwa, niegdyś potężnej, lecz już przy nim słabnącej i przeznaczonej na zagładę". Na to zgoda; ale każde wyznanie, każda wiara, tak jak każdy wielki ruch pojeć, miały swoich zwiastunów i swoich spóźnionych już wyobrazicieli, a jedni nie byli mniej poszanowania godni, jak drudzy. Przyznałby nam niewatpliwie polski historyk, że naród nasz, który on ukochał, bywał także poniekad Kiejstutem swego wieku, spóźnionym obrońca wielkiego, upadającego wyznania, to jest wyznania słusznej sprawy, miłości i poświęcenia! Wybaczmy przeto dziecku lasów dziewiczych, że w epoce niezbyt oddalonej od meżów jak Godfred i Lwie Serce, wierzył w honor, działający cuda w wiekach wiary, tak jak później, gdv wiara stała się tylko przesądem, zasługiwał sie on jeszcze ludzkiej godności i szlachetności.

Prawda jest i wybornie to stwierdza autor "Jadwigi i Jagielly", że ani duch rycerski Kiejstuta, ani rozum polityczny Olgierda, nie mogły w XIV wieku zabezpieczyć państwa Gedymina od nieodzownego i bliskiego upadku; dalsze istnienie tego królestwa stawało się coraz bardziej zawisłem od wzmacniania się krajów ościennych. Ze wszech stron ścieśniani przez Polaków, przez rycerzy teutońskich, przez Rosyan i Tatarów, "z naprężonym łukiem ku czterem krańcom świata" liczebnie słabi Litwini, musieli przeczuwać bliski swój koniec, pomimo nadzwyczajnego powodzenia, jakie zawdzięczali swym roztropnym i despotycznym ksiażetom. Już cheć emigracyi, szukania nowej ojczyzny i ziemi mniej obleganej, zajmowała umysły mieszkańców numy w chwilach krytycznych, a odnoszone jeszcze zwyciestwa bywały już tylko wynikiem goraczkowych czynów, jakie znamionują upartą walkę przeciw niepodobieństwom. Złe wewnętrzne było już jednak większe od zewnętrznego, a świetny wygląd Litwy w XIV wieku, cnoty i rycerskość Olgierda oraz Kiejstuta, nie powinny łudzić co do stanu moralnego kraju, co do opłakanego położenia wewnętrznego, Stan ten opierał się na wielożeństwie i niewolnictwie, na tych dwóch plagach każdego pogańskiego społeczeństwa. Zbytecznie mówić o wielożeństwie, bo jego zgubne skuski sa znane; ale "zorganizowane niewolnictwo", jakie istniało w państwie Gedymina, to najsmucniejszy obraz poniżenia człowieka. Niewolnikiem stawał się nietylko niżej urodzony i jeniec wojenny, ale także człowiek wolny wskutek wyroku księcia; dalej każdy nie płacący podatków lub długów, albo sprzedający się z biedy drugiemu. Właściciel niewolników, bojownik, bojar, był sam niewolnikiem księcia i nie mógł bez jego zezwolenia ani postanawiać o losie dzieci, ani też sprzedawać lub zastawiać jakiejkolwiek cześci swego mie-

nia; nie mógł także testamentarnie niem rozporządzać. Zona, która sobie kupił, dzieci, nad któremi miał prawo życia i śmierci, były jego własnościa i "jego rzecza", mógł je sprzedać lub oddać za długi, on sam jednak podlegał władzy wielkiego księcia. Okropny obraz tego despotyzmu kreśli nam jeden ze spółczesnych, Eneasz Sylwiusz, późniejszy papież Pius II. Przedstawia on litewskiego księcia (jednego z lepszych), harcującego na koniu z naprężonym łukiem w ręku i wypuszczającego ostre strzały w każdego, który na gniew jego zasłuży, carnifex sanguinarius! Niejednokrotnie rozlewali ksiażęta krew dla zabawy własnej, a często zaszywano "winowajce" w skóre zwierzeca i rzucano niedźwiedziom, umyślnie hodowanym do tych okrutnych egzekucyj. Towarzyszący wielkiemu księciu Witoldowi na Litwe Polacy, byli świadkami jednej z takich scen: Dwóch skazanych na powieszenie miało na sobie samych wyrok wykonać; idac na śmierć, upominali sie mówiąc "Spieszmy, kniaź niecierpliwi się!"). Synowie wolnego kraju smutnego doznali uczucia wobec takiego znikczemnienia. Inni, we dwa wieki potem, byli świadkami podobnych okrucieństw w Moskwie: widzieli wbitego na pal z rozkazu Iwana Groźnego i słyszeli, jak ten nieszcześliwy wśród meczarni konania wołał "Boże chroń cara!" Niewola wydaje wszedzie jednakowo zatrute owoce, tak w Rzymie cezarów, jak w lasach dziewiczych, zapełnionych żubrami; nawet ci, co prawią o moralności niezależnej, nie chca widzieć, jakiej nikczemności zdolna jest dusza ludzka. Dla Litwy XIV wieku był jeden tylko środek, który ja mógł podnieść, a w spodlonych niewolą mieszkańcach obudzić uczucia godności i wolności, a tym jedynym środkiem była

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pisarze polscy XVI i XVII wieku zaprzeczają stanowczo tym szczegołom podanym przez Eneasza Sylwiusza.

Ewangelia i cywilizacya chrześcijańska, przedzierajace się już, aczkolwiek powoli, do tego "kraju bez słońca". Franciszkanie rzucali tam ziarna, okupując nieraz zasiew krwawem męczeństwem, a księżniczki słowiańskie coraz częściej w kaplicach Trok i Wilna wznosiły tajemnie serca do Boga ukrzyżowanego. Sami zresztą książęta, władzcy Litwy, rozumnie przewidywali, że ich kraj nie uniknie przyjęcia nowej wiary — wszak tylko:

Niemen rozdziela Litwinów od wrogów:
Po jednej stronie błyszczą świątyń szczyty,
I szumią lasy, pomieszkania bogów;
Po drugiej stronie, na pagórku wbity
Krzyż, godło Niemców, czoło kryje w niebie,
Groźne ku Litwie wyciąga ramiona,
Jak gdyby wszystkie ziemie Palemona
Chciał z góry objąć i garnąć pod siebie.

Już w połowie poprzedniego wieku pragnał wielki ksiażę Mindowe przejść na chrześcijaństwo i od owej chwili nawrócenie dzieci Perkuna mogło było dojść do skutku, gdyby nie żarłoczność zakonu Teutonów. Niejeden z późniejszych książąt myślał tak jak Mindowe, sam Olgierd żywił podobne zamiary, a obydwaj synowie Gedymina byli zaiste godni przedsiewziać tak wielkie i zbawienne dzieło, jak rozpoczecie nowej erv i otworzenie księgi Nowego Testamentu! "Czy wielu było - zapytuje historyk Caro — pomiędzy książętami i już ochrzczonymi, z duszami wiecej chrześcijańskiemi, jak ci dwaj?" Piękną byłaby postać księcia z Trok, gdyby do szlachetnych "szaleństw" swego życia dodał był "szaleństwo krzyża". Zdolen był umiłować prawdę Ewangelii ten Kiejstut, który po nad wszystko "kochał prawdę i sławę"; zasługiwał na przydanie do swego imienia sławy niewygaslej pierwszego księcia nawróconej Litwy. Tego nie miał osiagnać; wieniec ten nie okrył jego głowy, a dostał się mniej godnemu. Trafną jest, równie jak i głęboką, bolesna nauka, zawarta w nieśmiertelnej epopei Homera, przedstawiającej dwóch bohaterów: jednego pięknego, szlachetnego i wspaniałomyślnego, który ginie wskutek podstępnego zamachu, zdala od swoich; drugiego zaśchytrego, przebiegłego i okrutnego, a ten opanowuje Ilion, by ujrzeć Itakę! Niejedna niestety epoka ludzkości i niejeden zwrot w historyi miały swego Achillesa i Ulissesa, swego Aureliusza i Konstantyna, św. Ludwika i Ludwika XI; tak samo aureola chrześcijańska, którą Kiejstut swojej nie ozdobił głowy, zabłysła po nim nad czołem Jagiełły.

Olgierd umarł w roku 1381 i kroniki opisały szczegółowo jego pogrzeb, ostatni pogrzeb pogański wielkiego księcia Litwy. Zwłoki rycerza, złożone na olbrzymim stosie, odziane były w "kaftan" zasypany perlami i dyamentami, przepasany złotym pasem i okryty purpurowym płaszczem; naokoło ułożono większą część skarbów ksiecia, zbroje, trofea myśliwskie, a nawet sokoły. Kapłani (kriwe-kriwejte) grali na trabach i fletach, śpiewali hymny, a polawszy stos mlekiem i miodem zapalili go; wszystko razem, równie jak ulubiony koń księcia, zginęlo w płomieniach. Po nim nastąpił syn jego, Jagiełło, a ośmdziesięcioletni Kiejstut przyjał zwierzchnictwo 26-letniego młodzieńca. "Będę ci służył, rzekł, tak wiernie, jak slużyłem twemu ojcu", i słowa dotrzymał. Otaczał bratanka opieka, jak świadczą kronikarze, a nie przestawał walczyć przeciw Mazowszu, Niemcom i Moskwie. Wielką więc musiała być boleść starca, gdy się dowiedział, że Jagiełło spiskuje przeciw niemu z teutońskimi rycerzami, by mu odebrać księstwo trockie; szczery charakter Kiejstuta nie mógł uwierzyć, by Litwin łaczył się z wieczystym wrogiem, by tak niewdzięcznem ukazało się dziecko Olgierda. Zaprzeczał także tym wieściom Witold, syn

Biruty, reczac za Jagielle, swego przyjaciela od lat dziecinnych i wiernego w braterstwie broni. Jednakowoż coraz jwniejsze dowody zdrady były tak przygniatajace, iż syn Gedymina pospieszył do Wilna i opanował wiarołomnego bratanka. "Badź spokojny, rzekł do Witolda, pozostawię Jagielle ziemie Witebską i Krewska wraz ze skarbami i końmi, jakie mu się należą z dziedzictwa, i tak, jak je otrzymał Olgierd od naszego ojca". Nie chciał "ani plamić nazwiska, ani wydalać z kraju członka wsławionego rodu". Nieroztropna była ta wspaniałomyślność, bo Jagiełło wznowił spiski tak z Teutonami, jak z książętami słowiańskimi, dawniejszymi stronnikami, i stary lew został ujety w sieci zdrady i zawiści. Długa i tragiczna była ta ostatnia walka z napływającymi przeciwnikami, a zwłaszcza przeciw "piekielnej maszynie", armacie, którą po długiem życiu wojennem widział Kiejstut po raz pierwszy i odczuł zniszczenie, jakie szerzyła w jego szeregach. Zgrzybiały starzec chciał nawet opuścić kraj, by w innej ziemi "złożyć swe kości i bogów swoich", lecz po namyśle zebrał resztę armii, by uderzyć na rodzinne miasto Troki. Tam zwyciężony został ostatni obrońca pogaństwa litewskiego, nietyle walecznościa ile chytrościa Jagielly. Opanowawszy te kraje, postapił młody ksiaże nadzwyczaj surowo z całem otoczeniem stryja: Witold musiał schronić się za granice; matkę jego, Birutę, dawna kaplanke a ukochana małżonke starca, utopiono, a jej krewni, równie jak wierni sprawie bojarowie, zostali okrutnie straceni. Kiejstuta zamknięto w twierdzy krewskiej, a w kilka dni później znaleziono go uduszonego. Jagiełło nigdy nie zdolał oczyścić sie z zarzutu winy w tem morderstwie, tyle na razie pomocnem jego śmiałym zamiarom.

Takie były pierwsze kroki początki tego niezwyklego człowieka, który miał potem, w dzień Grunwaldu, zadziwić świat wyższością duszy i chrzescijańską pokorą! Zrozumiał od tej chwili młody syn Olgierda położenie kraju swego i powziął myśl polityczną, prawdziwie genialną. Przejrzał wcześnie, że Litwa musi przestać być pogańską, a stając się chrześcijańską — bez poddania Zakonowi teutońskiemu — powinna się oprzeć o mocarstwo słowiańskie, cywilizowane i wolne. Skierował więc czyny ku wykonaniu tej myśli i zaledwie się umocnił na skrwawionym tronie Gedymina, wyprawił posły do Krakowa z prośbą o rękę królowej Jadwigi, zapewniając za to przejście swoich ludów na wiarę katolicką i przyłączenie całego kraju do Polski.

## ROZDZIAŁ DRUGI.

## Zakon teutoński i chrzest narodu.

"Święte cesarstwo". — Far-est Germanów w wiekach średnich — Niemieckie zamiary co do Węgier, Polski i Litwy. — Zakon teutoński w Malborgu. — Wielki mistrz Zollner von Rotenstein. — Królowa Jadwiga w zamku na Wawelu. — Książę Wilhelm austryacki. — Scena przy furcie. — Jagiełło w Krakowie. — Potrójny Sakrament. — Nawrócenie Litwy.

"Niemcy są twardzi i podstępni, doświadczeni a zręczni w wyciąganiu dla siebie korzyści; *item* wielce chciwi, więcej od innych ludzi, i niedotrzymujący danych przyrzeczeń; taki naród gorszy od pogańskich Saracenów"...

Tak pisał Froissart przy końcu XIV wieku, a niedawny, bolesny przykład niesprawiedliwego rozbioru starej monarchii duńskiej, nie osłabił za dni naszych owego sądu francuskiego kronikarza. Ciekawem było w rzeczy samej "przebudzenie się" nowoczesnych "narodowo-liberalnych" Niemiec. Dobrze to określił wsławiony dokument (cyrkularz z lipca 1848 r. hr. Nesselrode'go do swych agentów w Niemczech), który mówił: "... pierwszą ich myślą było niesprawiedliwe rozszerzanie się, pierwszym okrzykiem: wojna". Stare Niemcy, takie, jakie znał Froissart, Niemcy lenne i ce-

sarskie, nie miały innych myśli i nie wydawały innych okrzyków przez cały bieg wieków średnich; od Henryka Ptasznika aż do Maksymiliana, niezmordowanego w łowach na dzikie kozy, nie przestawali oni dażyć do powszechnego panowania, do idealu "świetego cesarstwa", dla którego chcieli podbić Welsków, Skandynawów i Słowian. Ten zalew germański musiał sie powstrzymać i cofnać przed półwyspem włoskim, gdzie stawiały przeszkody niebotyczne Alpy, potega miast nadmorskich i moc nieprzyjaznego papiestwa, równie jak rywalizacya innych narodów. Obrone dla siebie znajdowała także pólnoc skandynawska, tak w położeniu geograficznem, jak i w trudnym dostępie do wysp, i w marynarce, a dopiero w naszych czasach udało šie zrecznej dyplomacyi doprowadzić do rozpadnięcia się twierdz odwiecznego Danewirku przez pruską armatę! Innym był los krajów słowiańskich poza Elbą i Odra! Tutaj, na rozległych płaszczyznach żyznej ziemi, plemię "wielce łakome" nie znajdowało żadnych przeszkód, żadnych przeciw sobie ani naturalnych, ani sztucznych środków obronnych, nie ścierało się z opiekuńczą potega papiestwa ani z rywalizacya mocarstw; plemię to spotykało tu tylko ludność pracowita, spokojną, odważną wprawdzie, lecz ociężała i pozbawiona zmysłu politycznego, więc mogło ją gnębić bez przestanku i litości. To też okolice za Elba i Odra stały się wcześnie tem far-est srogich Germanów, którzy odtąd nie przestawali niszczyć Słowian. "Wprawni i zręczni w wyciąganiu korzyści", nie zaniedbywali żadnego środka do osiagniecia tego, co dzis Niemcy nazywają "poslannictwem Opatrzności", i, jak się energicznie wyraził jeden z ich historyków (Sartorius) "nawet łokieć i wagę przerobić potrafili na miecze i uczynić z nich narzędzia ucisku". Rozpoczeli to dzieło niszczenia w imię chrześcijańskiej religii, posuwali je dalej w imię "wyższej

kultury" a dziś pragną je kończyć w imię "nowoczesnej wolności". \.

Przy wstapieniu Jagiełły na tron Gedymina, w końcu XIV wieku, nie było już śladu dawnych i potężnych królestw słowiańskich nad Elba i Odrą, a Czechy Przemyslawa stały się także lennikami niemięckiej dynastvi, i Germania – w swojem nieprzezwyciężonem, gniotacem dażeniu do światowej przewagi - zaczynała już silnie napierać ostatnie trzy państwa, od far-est niezależne, to jest Wegry, Polskę i Litwę. Nader ciekawy dokument, przechowany z owych czasów, naiwnie lecz jedrnie określa wdzieranie sie, gwałty i łupieże, dokonywane przez Teutonów w monarchii świetego Szczepana. Jest to list "pralatów, baronów i magnatów wegierskich, do prałatów, panów i szlachty Korony polskiej", oddający pod sąd publiczny owe nieprawości, znane całemu światu. W XII. jeszcze wieku następca świętego Stefana pisał do potomka Bolesława Wielkiego następujace znamienne słowa: "Gdy szarańcza niemiecka pożre winnice węgierskie, rzuci się zaraz na niwy lechickie", a przepowiednia ta miała się wkrótce wypełnić. Od owej chwili wydzierano Polsce jedna bogata prowincyę po drugiej, jak: Ślask, Pomorze, ziemię Dobrzyńska i Michałowska. "Łokieć i waga" Teutonów nie były mniej czynne od mieczów; kupcy ich i koloniści napływali tysiacami w kraje madziarskie i polskie, a osiedlali się tam i gnieżdzili ze spokojna zawziętością, jaka ich cechowała po wsze czasy. Buda i Kraków, stolice tych dwóch państw, uchodziły już wtenczas za zniemczone w połowie. Zręcznie i oddawna ułożona kombincya małżeńska miała uwieńczyć dzieło i spełnić życzenia ówczesnej Germania semper augusta. Z dwóch córek króla Ludwika Andegaweńskiego, przeznaczonych na władczynie w Budzie i w Krakowie, starsza Marva była zareczona z margrabia Zygmuntem Luksemburskim, a młodszą Jadwigę przyobiecano książęciu Wilhelmowi austryackiemu. Tak więc dynastye niemieckie miały otrzymać królestwa Arpada i Piasta na wzór Czech, a "święte cesarstwo" posuwało swój "pochód" poza Cisę i Wisłę.

Równie jasne i świetne otwierały się widoki od strony Niemna. Rycerze teutońscy przygotowywali nad jego brzegami poważne zdobycze dla cesarstwa; czynili to powoli, od lat już stupięćdziesięciu, wyzyskujac przemyślnie resztki romantycznych umysłów w Europie, którym skrzetnie wpajali przekonanie, iż to rzeczywiste "krucyaty". Germani zachowali sobie w tym zakątku "synów Baala" małą ziemię świętą, odpowiednią do potrzeb wieku; łatwo się tam mogli dostać i gromić "niewiernych" bez wyteżeń a zazwyczaj z korzyścia. Dwukrotnie wśród roku, w lutym i w sierpniu, jeździli do Malborga przed świętami Matki Boskiej synowie meżnych chrześcijańskich rodzin z wielu krajów, przywożąc ofiary i sute dary dla dzielnego zakonu; dawali się tam pasować na rycerzy, czynili kilka wycieczek na spotkanie z "Saracenami północy" i powracali do domów, opowiadając dziewicom o kilkudniowych świetnych swych czynach. Czasami jaki minnesaenger towarzyszył takim wycieczkom i opiewał rymami bohaterstwo swego młodego pana; tak wspomniany już poeta, Piotr Suchenwirt, udał się na "krucyatę" ze swoim panem, Wilhelmem austryackim, i opisał klęskę Litwinów, których wielu ksiaże uprowadził, "związanych jak sforę ogarów" 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) So führt man sie gebunden Gleich den jagenden Hunden.

Suchenwirt, Werke, strena 12, wyd. Primisser. — Historyk Jakób Caro musiał uznac (tom III. strena 72), że owe sławne "krucyaty" rycerskie na ziemi litewskiej nie były w rzeczywistości niczem innem,

Te nadzwyczaj wystawnie urządzane wycieczki, rozszerzały sławę, służyły zamiarom i napełniały skrzynie Zakonu, noszącego już wtenczas w swem łonie zaród zwycięskich Prus dni naszych! Zapowiada to Zakon w samej rzeczy od XIV. wieku przez swój ustrój wojskowy, przez geniusz biurokratyczny, nieznany pod on czas w Europie, przez swoją skrzętną oszczędność, a przedewszystkiem przez politykę — wolną od zbytecznej sumienności i pozbawioną wstydu...

Sprowadzony w roku 1230 nad granice Mazowsza i wyposażony przez księcia Konrada, miał Zakon wskazany sobie obowiazek bronienia Polski od napadu Litwinów i rzucania ziarna chrześcijańskiej religii poza Niemnem: Teutoni jednak nie omieszkali działać wprost przeciwnie, bo broń polską obrócili przeciw Polsce, stajac sie zwolna panami ziem nadbałtyckich. Przeciw Litwie występowali mniej zażarcie; rzadko ja zaczeczepiali, ostatecznie bez gwałtownych uderzeń, unikając jatrzenia, a to w tej ciagłej obawie, by uciśnieni nie rzucili się w objęcia chrzescian — wtenczas bowiem nie miałby Zakon racyi bytu, straciłby napływajace dwukrotnie w roku dary i bogactwa z powodu "krucyat" i płonna byłaby nadzieja posiadania kiedyś legalnie krajów Gedymina. Dlatego też patrzali rycerze Zakonu bardzo złem okiem na mnichów Franciszkańskich, krążących między czcicielami Perkuna i ponoszących tam męczeństwo za niesione światło Ewangelii; bezustannie ich oskarżali przed Wielkimi książętami. Niechętnie też widzieli zawierane coraz częściej związki małżeńskie książat litewskich ze słowiańskiemi księżniczkami, bo one przyzwyczajały dwory w Wilnie i Trokach do chrześcijańskich obrzadków. Nie myśleli wre-

jak zabawami i pięknemi ćwiczeniami łowieckiemi (Eine belustigende Gewolmheit, eine ausgezeichnete Jagd).

szcie o wykonaniu zleceń papieskich, by w połaczeniu z którem z sasiednich mocarstw, np. z Polska, przedsięwziąć stanowczą wyprawę i raz zakończyć z "synami Balla". Wielcy mistrze zakonu gotowi byli zapewnić Litwinom stale trwanie pogaństwa - tak jak ich nastepcv, królowie pruscy – "gwarantowali" Rzeczypospolitej polskiej jej "stala wolność" konstytucyę anarchiczną – pewny zadatek powolnej śmierci. Wiadomem jest że Mindowe, wyznając przez czas pewien w wieku XIII. wiarę katolicka, powrócił do czci Znicza wskutek zdzierstw Zakonu, a w wieku następnym wyrzekł raz wielki Olgierd: /"Rycerze krzyża nie nastają na moja religię, lecz na moje dobra — pozostanę więc w po-gaństwie". Bezustanną trwogą dla Wielkich mistrzów była myśl dobrowolnego nawrócenia się Litwinów. "Byłoby to wielką kleską – pisał mistrz Zollner v. Rotenstein — dla całego świata chrześcijańskiego i dla Zakonu, gdyż takie nawrócenie nie byłoby szczerem ani stałem". Za stałe poczytywali tylko swe osiedlenie się w tych prowincych, pragneli przeto odosobnić Litwę, odciąć jej wszelki dostęp ku Zachodowi, by zabierać wygodnie jeden kawal ziemi po drugim, "wykorzeniając" z nich mieszkańców, a osadzając na ich miejsce niemieckich kolonistów. Nie postępował wówczas zakon teutoński inaczej, jak to czynią dzisiejsze Prusy z "wielka idea niemiecka". W roku 1866. 10. lipca, pisał Bismarck do Goltza: "Król przywiązuje malą wagę do utworzenia konfederacyi północnej, ale dba przedewszystkiem o anneksye; wolałyby raczej abdykować niż powrócić bez nabytku terytoryalnego". (Znana dziś depesza z Nikolsburga). Wielcy mistrze XIV. wieku mniej pragneli nawrócenia mieszkańców północy niż nabywania prowincyi; drżeli na myśl abdykowania ze swej "missyi" na rzecz Mindowy, tak jak potem lękali się chrztu Olgierda i Jagiełły, a w każdym wypadku chcieli sobie zapewnić nabytki terytoryalne. Zastanawiając się nad położeniem istotnie nieznośnem, stworzonem zamiarami Niemców przez tyle wieków aż do końca XIV., nie można, jak tylko wyrazić podziw dla natchnienia Jagiełły; uznać wyższy instynkt, który kierował jego wiekopomnym zamiarem, i twierdzić wolno, że posłowie litewscy, przybywający "w purpurowych płaszczach" do Krakowa dnia 18. stycznia 1385 roku, piastowali w fałdach tych płaszczów — pokój i równowagę świata. Zamiar Olgierdowego syna miał zapewnić nietylko Litwie dobrodziejstwa religii chrześcijańskiej i niezależną przyszłość, ale miał także zabezpieczyć Polskę i Węgry przed panowaniem "świętego cesarstwa" i położyć tamę zaborom germańskim, tylowiecznym zaborom, coraz grożniejszym dla spokoju i życia narodów.

Być może, iż pożałowania godne, a panujące dziś pomięszanie pojęć; że niedorzeczne względy, z jakimi spotyka się aż nad Sekwaną "wielka idea niemiecka" sprawiły, że w tem, co obecnie nazywają "starym przesądem", głębsze umysły upatrywały wielkość i wagę królestwa Jagiełły. Jeżeli jednak historya sławiła zawsze i słusznie książat oraz ludzi zwalczajacych przewage wyjatkowa a powszechna jednego mocarstwa na kontynencie; jeżeli prawdą jest, że przeciwnicy Karola V, Filipa II, lub Ludwika XIV. uratowali wolność w świecie, to trudno nie przyznać, że syn Olgierda zasłużył na wdzieczność ludzkości. – "Unia, którą proponujemy, będzie złączeniem się na chwałę Bożą, pożytek dusz i bezpieczeństwo królestw". Te słowa wyrzekł do królowej Jadwigi przodujący poselstwu litewskiemu, rodzony brat Jagiełły, w przemowie przechowanej do naszych czasów, a słowa te znalazły głośny oddźwięk nad brzegami Wisły i Cisy. Zwołany pospiesznie sejm do Krakowa, z zapałem zatwierdził projekt

małżeństwa, i co znamienne, deputacya węgierska przyłączyła się do posłów jadących do Krewu i wiozących księciu litewskiemu odpowiedź narodu polskiego. Królestwo świętego Szczepana witało także w związku Jadwigi z Jagiełłą zapowiedź lepszej przyszłości, nadzieję skutecznej odtąd obrony winnic węgierskich "przed niemiecką szarańczą".

Łatwo sobie zdać sprawę z przygnębiającego wrażenia, jakie wywarł projekt "barbarzyńskiego Saracena" na jasnowłosych synach Germanii! Kraje Gedymina miały więc otrzymać chrzest nie niemiecki i bez krwi rozlewu; dzieło prowadzone nad Niemnem przez lat z góra sto pięćdziesiąt, zostaje obalone odrazu przez nawrócenie, pozostawiające "plemionom Baala" ich narodowość i ziemię! Ponadto, zręczna kombinacya od dawna ułożona z królem Ludwikiem, tym "dobrym, szlachetnym i wspaniałomyślnym Andegaweńczykiem", miała spełznąć na niczem przez "potworne i bezbożne małżeństwo"; a Wegrzy, za podnietą Polski, ośmielającej się odepchnąć księcia austryackiego, usiłowali jednocześnie odsunąć margrafa Luksemburskiego, którego im przeznaczono. Tak wiec zamkniety został dla "świętego cesarstwa" przystęp do Wisły i Cisy! — Przestrach i oburzenie były ogólne, ale najżywiej a dotkliwie zawstydzonym był pobożny zakon teutoński. Rycerze z Malborga poczytywali Jagiełłę za swoje narzędzie, zwłaszcza po danej mu pomocy przeciw cnotliwemu Kiejstutowi; "zdrada" przeto była im bolesną, i dla wywarcia zemsty postanowili "krucyatę" przeciw niewdzięcznemu i wiarołomnemu. Szczególna miała to być krucyata, bo w celu ukarania poganina za jego przejście pod znak Krzyża świętego. Rozpoczęli wyprawę urządzeniem wspaniałej "honorowej uczty" (table d'honneur), zręcznie przez Zakon obmyślanym sposobem dla pomnażania dochodów i bogactw, dla powiększania jego sławy. Po pierwszych krokach na ziemi "pogan" ustawiano na widocznem zdala podwyższeniu stół pod bogatym namiotem; przy nim sadzano do uczty 12 gości cudzoziemców, i tych obsługiwali najwyżsi dostojnicy Zakonu. — Było to odznaczenie pierwszego rzedu dla rvcerstwa; dla osiagniecia go należało sie odznaczyć niezwykłym czynem, omawianym przez sąd honorowy; wystarczało jednak, jak np. owemu Konradowi von Richartsdorff, odbycie pielgrzymki do Ziemi świetej pieszo i konno, brzegami morza Czarnego. – Domyślić sie latwo, że uznanymi przez sad za godnych odznaczenia bywali poteżni panowie z innych prowincyi i bogacze, Zakon bowiem wychodził dobrze na tych kosztownych ucztach, pomimo iż każdy gość mógł zabrać naczynia srebrne i złote czary, często jeszcze napełnione monetami. Tym razem, z początkiem krucyaty przeciw Jagielle, nakryto dwa stoły z powodu wiekszego napływu "braci niemieckich", spieszacych z pomocą Zakonowi w jego strapieniu. – Pomimo tych nadzwyczajnych przygotowań wyprawa się nie udała, bo Jagiełło bronił się energicznie i po trzech tygodniach walki miał pociechę spoglądania na cofających sie rycerzy. Nie pochlebiał sobie syn Olgierda, że na tem zakończy sprawę z Zakonem, bo całe prawie życie miał jeszcze walczyć z tym nieubłaganym wrogiem; mógł jednak teraz spocząć i pospieszył w drogę ku Krakowu, dokąd był już wysłał posłów i swatów; okazał nawet te dobroduszność czy też złośliwość, że zaprosił Wielkiego Mistrza zakonu, by przybył do stolicy Polski i był mu ojcem chrzestnym. Naturalnie, że Zollner v. Rotenstein nie chciał zatwierdzać obecnością swoja tego "aktu profanacyi", któremu nie był w stanie przeszkodzic.

W Krakowie tymczasem zachodziły przeszkody stawiane przez milość dziewczęcą, prawie dziecinną,

a mogace rozbić całą kombinacyę, od której zawisło zbawienie tylu ludów. Prawda, że dzieckiem była królowa, szesnastoletnia sierota, zapalona i namietna, broniaca przeciw racyi stanu praw serca i świętości przyrzeczenia. Pochodzenia jednocześnie polskiego i francuskiego (Piastów i Andegaweńczyków), urodzona na Wegrzech, a wychowana w Wiedniu, królowa Jadwiga mieszkała dopiero od roku w Krakowie, pozostając pod opieka możnych królestwa, a w szczególności Dobiesława, kasztelana krakowskiego, bedacego rzadzca zamku. Słynnie piekna, głeboko pobożna, stanowcza i energiczna, odczuwała córka króla Ludwika wstret do związku z poganinem, barbarzyńcą, mordercą dobroczyńcy stryja; z człowiekiem, o którym mówili Niemcy, że jest szkaradnej powierzchowności i cały "kosmaty". Daremnie dostarczał Jagiełło dowodów swej niewinności co do śmierci stryja (wykazano że Kiejstuta udusił jeden z rycerzy teutońskich); daremnie najwyżsi dygnitarze państwa przedstawiali "malej królowej" olbrzymie korzyści polityczne z tego małżeństwa; biskupi, a w szczególności gnieźnieński, napróżno przedkładali zasługi i wysoka chwałe z pozyskania całego narodu dla wiary Chrystusa: - biedne dziewcze nie mogło opanować swego serca. Posłom litewskim przybyłym w styczniu, odpowiedziała krótko, iż jest zaręczona z ksieciem Wilhelmem austryackim, a uczynila wszystko zależnem od decyzyi swej matki, regentki wegierskiej; trwoga jej wzrastała w miarę postępu rokowań... Matka, aczkolwiek pragneła bardzo małżeństwa litewskiego, strzeżona przez Austryaków i otoczona niebezpieczeństwami, dawała odpowiedzi wymijające i sprzeczne, a ostatnia, nadesłana z Budy, była przychylną dla niemieckiego konkurenta. Oszańcowała sie wiec Jadwiga wola matki i życzeniami ojca, króla Ludwika, oraz danem słowem. – Zaręczyny w średnich

wiekach stały prawie na równi ze ślubem, a król Ludwik zaręczył Jadwigę z Księciem Wilhelmem jeszcze ceremonią publiczną i świetną. Na te zaręczyny, odbyte w Haimburgu, powoływała się teraz królowa przed wszystkimi politykami korony. Nie wiemy, czy na postanowienia obecne mogło wpływać u Jadwigi niewyrażne wspomnienie o młodzieńcu, zaledwie ujrzanym w Haimburgu i Wiedniu, lecz ożywiło się uczucie i płomieniem wybuchło za pojawieniem się jego przed córą Piastów.

Wśród lata roku 1385 przybył do Krakowa "elegancki" ksiażę Wilhelm w otoczeniu świetnego orszaku pięknych towarzyszów, minnesaengerów i muzyków, w przepysznych strojach. Nie mógł zamieszkać w zamku, w tej wspaniałej twierdzy, unoszącej swe wieżyce nad skałami Wawelu i spogladającej na nurty Wisły u stóp płynacej; kasztelan Dobiesław i panowie koronni zabronili mu wstępu do poważnej królewskiej rezydencvi, i musiał zamieszkać w mieście. Nie było jednak sposobu przeszkodzenia spotkaniu sie "narzeczonych" w neutralnem miejscu, jak np. w refektarzu klasztoru Franciszkanów, który powolni zakonnicy z pośpiechem na zawołanie otworzyli. Udawał się tam prawie codziennie Wilhem ze swojem otoczeniem, a przybywala też królowa ze swojemi pannami, dworzanami i paziami. Będąc jednocześnie Polką, Węgierką i Francuska, piekna i młodziutka, musiała Jadwiga znaleźć upodobanie w tych spotkaniach, musiała weselić się i tańczyć ze swoim Wilhelmem przy dźwiekach ślicznej muzyki, a przyrzeczenie dane w Haimburgu, niejednokrotnie powtórzonem zostało. Nawet dziecko może mieć swoich stronników, a jeżeli wyższe zajmuje stanowisko w świecie, swoich pochlebców i dworaków. Nie zbywało na nich córce Ludwika; otaczali ja i zapewniali o zwalczeniu przeszkód i pomocy dla swej królowej, a intrygant, zniemczony już książę Opolski, protegował nawet otwarcie konkury młodego Austryaka. Jednocześnie Jagiełło był daleko, bo staczał walki z zakonem teutońskim, bronił owego kraju przed napastowaniem "krucyaty". Położenie zdawało się groźnem i już mówiono o przyspieszeniu ślubu, o odbyciu go "pod nosem polityków" dnia 15 sierpnia, gdy na szczęście trzpiotostwo księcia Wilhelma zniweczyło jego sprawę. Próbował on dostać się przemocą do zamku, lecz straż zaalarmowano i księcia odpędzono, a Dobiesław miał teraz powód do obstawienia zamku silnemi wartami przy każdem wejściu "dla bezpieczeństwa młodej królowej". W rzeczywistości, ona była więzioną.

Tutaj, jak to pieknie wzmiankuje Szajnocha, wypadki przybierają postać baśni, takiej, jaka każdy z nas słyszał w dzieciństwie, a mianowicie: Na wysokiej górze stał duży zamek nad szeroka rzeka, a w nim mieszkała cudnej piękności księżniczka, królewskiego rodu. U stóp skały wzdychał uroczy ksiaże, posiadający serce królewnej, którą okrutni starcy trzymali uwięzioną, zmuszajac do poślubienia obcego monarchy, poganina... I rzeczywiście, (w tem miejscu baśń staje sie prawda), pewnego wieczoru wyszła królowa w towarzystwie kilku sług zaufanych, bo chciała wydostać się z zamkniecia i uciekać z "narzeczonym", oczekującym ja w ukryciu. Nie schodziła głównemi schodami lecz bocznemi, do małej, przez warte strzeżonej furty, która stała się historyczną. Szczególniejszy tego wieczoru usłyszano tam dyalog: — "Otwórzcie!" — "Nie wolno nam". — "Kto zabronił?" — "Panowie". — "Alem ja waszą królową, podajcie mi topór!" — Temu żądaniu nie śmiały straże odmówić, i szesnastoletnie dziewczę zaczęło drzwi rąbać, by sobie przejście otworzyć. Zdumieli słudzy i żołnierze, ale w tej samej chwili nadszedł Dymitr z Goraya, skarbnik koronny. Stary sługa ojca i dziada

Jadwigi, padł na kolana i jął błagać córkę owych wsławionych panów, by szanowała ich pamięć, by się ulitowała nad królestwem... Zmieszały sie łzy starca i dziewicy; córka królewska powróciła do zamku z rozdartem sercem, chwiejac się, wsparta na ramieniu Dymitra. Nie miała już nigdy ujrzeć swego Wilhelma; napisala zaraz do niego, błagajac, by bez zwłoki miasto opuścił. Uczynił to, lecz pod bardziej natarczywym naciskiem, na wiadomość bowiem o scenie przy furcie zamkowej zebrała sie gromadnie ludność Krakowa, by odszukać "eleganckiego księcia". Wilhelm uciekł wraz ze swym świetnym orszakiem, a zapewnie podczas tej ucieczki ułożył jego nadworny poeta rozjuszone wiersze, które ogłosił przeciw "nieokrzesanym i bezbożnym Polaken". "Scena przy furcie" pozostała historyczna dla całej ludności polskiej i brzmi w opowieściach i śpiewach, podnosząc z wdzięcznością i uwielbieniem pełnie ofiary i poświęcenia królowej, przekazując te uczucia potomności. Ofiara była wielką, a od tego dnia, na zawsze pamietnego, królowa i chrześcijanka biora góre nad kobieta w tem prześlicznem dziecku Piastów, Córa Ewy objawiła się jedynie w słusznej ciekawości, o jakiej wspominają kronikarze: Czy ten przyszły małżonek "król", zwyciesca Teutonów, zbliżający sie już do granic Polski, jest rzeczywiście tak szkaradnym, jak go Niemcy opisali? Czy jest odpychającej brzydoty, "kosmaty jak niedźwiedź?" Jadwiga zawezwała do siebie jednego z dworzan, Zawisze, którego prawdomowność i wierność były znane; "słowo Zawiszy" pozostało przysłowiowem w Polsce. Temu poleciła królowa, by wyjechał osobno pod pozorem powitania Jagielły, a powrócił co rychlej i opowiedział swej pani cała prawdę o "poganinie". Powrócił wkrótce z zaspakajającemi wiadomościami: poganin jest "pięknym mężczyzną, o regularnych rysach, słodkiego wyrazu, wzrostu średniego, postawy książęcej". Jagiełło domyślił się znaczenia poselstwa Zawiszy, przyjął go najuprzejmiej i, jak wspominają kroniki, "wziął go ze sobą do kąpieli"...

Bardzo wielu panów polskich i posłów sejmowych wyjechało na spotkanie przyszłego króla; każdy był ciekaw widzieć szczęśliwego księcia, przejeżdżającego z licznymi krewnymi i orszakiem bojarów te prowincye lechickie, które dotąd nawiedzali waleczni Litwini tylko dla pustoszenia. Między najbliższymi Wielkiemu księciu główną uwągę zwracał i przykuwał wzrok młody bojownik, już wsławiony, a mający stać się bohaterem, jednym z największych w Słowiańszczyźnie XIV wieku; był nim Witold, syn Kiejstuta i Biruty. Do niedawna wygnaniec, dziś pojednany, — zaprzeczał Witold samą obecnością swoją pogłoskom, obwiniającym Jagiełłę o morderstwo Kiejstuta.

Dnia 12. lutego 1386 roku przyjmował Kraków w swych murach dostojnych gości, a we trzy tygodnie potem otrzymał Jagiełło, jako Władysław II., z rak biskupa Bodzanty "trzy namaszczenia": chrzest, ślub i koronacyę, stając się "dzieckiem Chrystusa, mężem Jadwigi i królem Polski". Otrzymał tym sposobem trzy dary niebios, które jednocześnie nigdy nie były dane żadnemu śmiertelnikowi! Ochrzczeni zostali w katedrze krakowskiej bracia Jagiełły, krewni i szereg bojarów, a dla okazania światu, że to nietylko związek dwóch głów koronowanych, ale unia dwóch narodów, wielu książat i panów litewskich poślubiło Polki, a książę Mazowiecki z Piastów, będacy kandydatem do korony polskiej i do ręki Jadwigi, pojał za żonę rodzoną siostrę króla, litewską księżniczkę Aleksandrę. W marcu już przedsiewzieła para królewska objazd kilku prowincyj lechickich, zatrzymując się dłużej w Gnieźnie, jako czczonej kolebce monarchii Bolesława Wielkiego.

W dniu przyjecia korony przez Władysława II, w niedziele Esto mihi (4. marca 1386), powracał do Wiednia smutny i nieszczęśliwy "narzeczony z Haimburga", majacy tesknić za córka Ludwika, do której sie szczerze przywiazał. W pierwszych jednak chwilach gniewu i oburzenia nie wstrzymywał się elegancki książe Wilhelm od przezywania Jadwigi "niewierna i przedajna", a ulubieniec jego, poeta Suchenwirt, potegował jeszcze te nierycerskie wyrażenia. W epoce zresztą, w której wolno było poetom, jak Dante i Petrarka, rozpowiadać przed "cesarzem, królami i potegami swiata" o swych sprawach sercowych, o Beatricy i o Laurze, słusznem było, że młody Habsburg rozpisał do wszystkich ksiażat chrześcijańskich swoje żale nad "porwaniem" narzeczonej i wołał o wymiar sprawiedliwości na Jagielle. Naturalnem też było, że ze wszystkich chrześcijan okazał się najczulszym na boleść zakochanego mnich, wielki mistrz Zakonu teutońskiego. Zollner von Rotenstein zawarł przymierze z kilkoma ksiażetami pomorskimi i wypowiedział wojne Jagielle za "wydarcie prawej żony i dziedzicznego państwa" księciu Wilhelmowi austryackiemu. Nie uznawał Mistrz króla Polski, mniej niż poważnie zapatrywał się na jego "chrzest krakowski", a w jednym z ogłoszonych dokumentów nazwał go "psem wściekłym". Ponadto zbuntował przeciw Jagielle Andrzeja z Połocka i pozyskał dla "wspólnej sprawy" synów Ruryka, ksiażat rosyjskich na Smoleńsku. Tak na pozór silnej lidze Austryaków, Teutonów, ksiażat niemieckich i rosyjskich, mógł Władyslaw przeciwstawić tylko traktat z Wegrami. Ale burza się rozeszła, głównie dzięki zwyciestwu, odniesionemu w dalekiej stronie przez dzielnych synów Tella. Szczególniejszy zaszedł zbieg wypadków: podczas gdy geniusz Jagiełły wznosił pod Karpatami tamę przeciw zalewowi Germanów, przez konfederacye Polaków, Li-

twinów i Wegrów: jednocześnie biedny lud pasterski dosięgał podobnego celu w halach alpejskich, gdzie w pamiętnym dniu 9. lipca roku 1386 stawiał pod Sempach stałe podwaliny konfederacyi szwajcarskiej. W bitwie poległ arcyksiaże Leopold, głowa domu austryackiego, ojciec młodzieńca z Haimburgu. Wieść o tej klęsce wywołała popłoch pomiędzy sprzymierzonymi wrogami Jagiełły; osłabł zapał ksiażat Pomorskich i sam Zolner von Rotenstein wymawiał się opóźniona pora roku, byle nie ruszać w pole. Jedni wiec tylko rycerze finlandzcy i książęta rosyjscy, posunawszy sie już naprzód, nie wstrzymali swego pochodu. W najeździe tym popełniali Rurykowicze straszne okrucieństwa; "takie – mówią kroniki – jakich nie dopuścili się na chrześcijanach ani Antioch Syryjski ani Julian Apostata". Brat jednak królewski, Aleksander, pospieszył z Krakowa i pokonał ich w krwawem spotkaniu pod Wechra. Wtenczas mógł Jagiełło powrócić po długiej niebytności do kraju Gedymina, a miał tam przybyć jako chrześcijanin już, i jako apostoł Ewangelii dla ludu litewskiego.

Osobliwsza procesya wychodziła z Krakowa w październiku 1376 roku; na czele stanął król Władysław II., po nim bracia jego i krewni, dalej książęta: Mazowiecki, Oleśnicki, Siewierski, Piński, Ostrogski, jak i wielu dygnitarzy koronnych oraz wojewodów królestwa; za nimi w zbitych szeregach widać było mnichów świętego Franciszka, którym przewodzili arcybiskup Bodzanta i biskupi: krakowski z poznańskim. Pełni spokoju i radości szli Franciszkanie, bo jak dotąd krwią swoją zlewali ziemie za Niemnem, tak teraz bezpiecznie zdążali tam na rozdawanie Sakramentów, budowanie kościołów i nawracanie narodu. Uroczyste były to chwile dla ludów Piasta i najpiękniejsze dnie ich historyi: szli nieść krzyż i milosier-

dzie do dziewiczych borów, ponad niezgłębione bagna, w kraj "bez słońca", w ostatni zakątek Europy, w którym bogowie pogańscy jeszcze mieli schronienie; nieśli nowe życie, a olbrzymie pola otwierały się dla ich działalności!

W sto lat po tej epoce, wówczas gdy odkrycie odważnych marynarzy świat zadziwiało, mógł polski historyk, współczesny Kulumbowi 1) napisać te słowa: "Królowie portugalscy otworzyli chrześcijaństwu zamkniete wrota Zachodu, nasi Jagielloni prowadza nas w coraz nowsze kraje, w nowe dla światła zdobycze, pomiędzy ludy Północy i Wschodu". Przeprawiwszy sie przez Niemen, przebył orszak cały kraj Gedymina, zatrzymując się w Wilnie, stolicy wielkich ksiażat, światyni Zniczu i Perkuna; wszędzie po drodze śpiewano hymny pochwalne, namawiano bałwochwalców do poznania Zbawiciela i rekrutowano prozelitów. Mieszkańcy "numy" zwoływani przez "cywunów", zbiegali sie tłumnie na spotkanie "kniazia" i słuchali niezwykłych jego przemów o "słowie z góry", o nieśmiertelnym Bogu. Jagiełło chciał osobiście lud swój pouczać, przekonać o znikomości jego bogów, natchnąć przepisami Słowa, a tłum słuchał z początku ze zdumieniem, wkrótce ze wzruszeniem; ulegał proźbom i namowom. ustepował woli ksiecia, czynił znaki krzyża świetego i odmawiał Credo. W kraju, gdzie dotąd tak srodze "nauczali" margrafowie i zakon teutoński, przemawiał po raz pierwszy naród do narodu o Bogu miłości i podawał księgę ksiąg przyjazną dłonią, nie końcem miecza; w zamian za niesioną cywilizacyę nie żądano ani piędzi ziemi, nie odbierano mieszkańcom ani ich mowy, ani obyczajów, ani książąt. Nowym też i bezprzykładnym w całej Europie był widok tego pogań-

<sup>1)</sup> Miechowita, "De Sarmat.", apud Pistor, Script., t. I., str. 22.

skiego księcia, powracającego z obcego kraju z nową wiarą, którą wszczepiał w poddanych na placach publicznych. Dajmy w tem głos historykowi, nie posądzanemu o przychylność dla Słowian, nie porywanemu nawet uczuciami religijnemi: przytoczmy, co napisał Niemiec (Prof. Jakób Caro), człowiek stanowczo wolnomyślny:

"Zachowując wskazaną wstrzemięźliwość i ostrożność w sądzie o dziele Jagiełły, nie możemy ująć nic z tego, co było głęboko wstrzasającem w jego apostolstwie. Pełni gorliwości oraz zapału biskupi i mnisi daremnie dotad mówili czcicielom Perkuna o zbawieniu w Chrystusie; oni nie byli biegli w mowie i nie znali uczuć ludów Gedymina. Z pośród tego ludu powstał król i był usłuchany; tłomaczył dzieciom swego kraju Ewangelię w ich narzeczu i podług ich pojeć, a hojność pana mogła w razie potrzeby uzupełnić wymowę apostoła; król rozdawał plaszcze białe, wiec i to przyciągało. Przybywały tłumy prosząc o chrzest, a duchowieństwo nastarczyć nie mogło, i trzeba było nawracających się grupami mężczyzn i kobiet, wodą Chrztu świetego nad brzegami rzeki polewać. Grupami także nadawano imiona chrzestne: Stanul, Janulis, Jadziula (Stanisław, Jan, Jadwiga) i t. p."

"Wstrząsającym a rzewnym musiał być ów dzień 17. lutego 1387 roku pod Wilnem, i miło to sobie uprzytomnić. Był to dzień niedzieli; odczytywano tę samą Ewangelię, której wysłuchał Jagiełło podczas koronacyi. Śniegi pokrywają ziemię, drzewa i wzgórza, a na jednem z najwyższych wznosi się postać Perkuna z czerwonemi oczyma pod płomiennem czołem; pośród wysoko stojących dębów pali się wieczny ogień Zniczu, bożka czczonego a nieprzystępnego; wiatr mroźny wieje między drzewami i wydaje jakby żałosne westchnienie nad umierającymi wiekami; tłumy ludu czekają zady-

szane i niespokojne, wpatrując się milcząco w bóstwa... Nagle, głosy dzwonów i śpiew hymnów przerywają ciszę; nadchodzi procesya, a nad nią unoszą się dymy kadzideł. Pierwszy szedł król otoczony książętami i bojarami; potem biskup w złocistych szatach i infule, z pastorałem w ręku, a za nim mnisi franciszkańscy; orszak wchodzi na wzgórze i otacza świątynię, dotąd jeszcze nietkniętą. W tem mnisi chwytają za przyniesione topory i kubły z wodą: tłuką i rąbią drewnianego boga, zalewaja i gaszą płomień, utrzymywany przez liczne pokolenia; stare dęby padają, zakrywając sobą hańbę przesądu, który przetrwał wieki. Perkunie, gdzie twoje gromy!? Zniczu, jakżeś bezsilny do wywarcia zemsty za zniewage, wyrzadzona twoim ołtarzom!... Zapanowało milczenie śmierci, a tylko wiatr huczy nad zburzoną świątynią i jakas boleść uciska serca tych, którzy miłowali bogów i zawierzali ich sile. Tam, gdzie przed chwila wznosiło się bożyszcze falszu, stanał teraz krzyż z wyobrażeniem Tego, który, — jak wyrzekl król donośnym głosem — "przyszedł z zapowiedzią ratunku dla serc złamanych i zgnębionych, oddaje wolność uciemiężonym a pocieszenie wszystkim!" I silniejsze od ryku burzy przebrzmiewa "Te Deum" mnichówzwyciesców...; runął i pogrzebion został cały świat fantastycznych pojęć, a nowa zastąpi go wiara. Tego samego dnia zakłada Jagiełło podwaliny katedry na miejscu zgaszonego Zniczu, tej katolickiej katedry wileńskiej, gdzie tyle pokoleń miało zanosić swoje radości i swoje troski oraz boleści do stóp Jezusa, Syna Marvi!"1)

Nie można wątpić, że w tem tłumnem nawróceniu, w tym religijnym odlewie było dużo aliażu; ale innem też nie bywało zwycięstwo chrześcijaństwa u Fran-

<sup>1)</sup> Jacob Caro, "Geschichte Polen's. tom III, str. 30-36.

ków i Normandów, lub w innych krajach Europy, a tosamo stwierdzaja historye misvi; niewielu mogło odrazu zrozumieć dogmat i przejąć się jego głębokością, ale tlumy tak mało rozumuja nad nawróceniem swojem, jak nad plebiscytem: płyna one z biegiem pradów i najczęściej z posłuszeństwa dla tych — mniej lub więcej oświeconych – którzy nie dają im ani myśleć ani wybierać. Zastanowienia jest godnem, że nie powstał żaden opór, gdy obcy kapłan przyszedł burzyć światynie Zniczu; że nie znalazła wielu obrońców głeboko zakorzeniona religia, tyloma walkami utrzymywana przez śmiałych towarzyszów Kiejstuta. Wiemy z dokumentów owych czasów, że jedynie dwóch bojarów objawiło opozveve, i że tych kazał zgładzić syn Olgerda. – Czemuż przypisać głównie takie niezaprzeczone zwyciestwo Ewangelii? Czy pracy przygotowawczej lat i rozlanej krwi męczenników franciszkańskich, czy cichym czynom ksieżniczek słowiańskich w ich kaplicach; czy też widzieć w końcu w tem należy skutki tego poddaństwa, które na Litwie czyniło kniazia panem nieograniczonym nietylko ludzi, ich mienia i życia, ale także władcą bogów? — Sprawiedliwa odpowiedź znajdziemy raczej właśnie w zwolnieniu despotyzmu, i twierdzić wolno, że głównem ułatwieniem zwyciestwa, jakie odniósł "krzyż lechicki" wzniesiony w Wilnie, było szlachetne zrzeczenie się kniazia przeważnej części odwiecznych a olbrzymich przywilejów. I rzecz ciekawa: gdziekolwiek były przeprowadzane i popierane wielkie zmiany religijne, tam władcy korzystali właśnie z tego, by wzmocnić swoją potęgę i rozszerzyć jej zakres na rzecz despotyzmu. Całkiem przeciwnie działo się na Litwie przy wprowadzeniu chrześcijaństwa: tutaj, książę wyższego umysłu, zalecając nową religię swoim ludom, wyzuwał się jednocześnie z samowoli i swej wszechpotegi, której mu naród nie myślał wcale zaprzeczać.

Nie też bardziej nie podnosi zaszczytnej pamięci króla Władysława II., jak ten czyn śmiałej wspaniałomyślności, i nie też nie mogło silniej pociągnąć Litwinów do miłości Chrystusa: tem przekonani zostali, że dawna ich wiara była panowaniem niewoli i nędzy, podczas gdy nowa, przyjęta przez nich wiara polska, — zapowiadała im wolność i szczęście.

We środe, po owej niedzieli Esto mihi, w która runely światynie Perkuna i Zniczu — a był to Popielec, ogłosił Jagiełło ustawę, postanawiającą nowe prawo dla chrześcijańskiej Litwy. Po założeniu fundamentów katolickiej katedry w swoim kraju, dawał wielki monarcha pierwsze podstawy prawa i wolności publicznej - salubre monumentum jurium ac libertatum jak się wyraża zwięzły i energiczny ów dokument. Wydaniem tego historycznego edyktu przyznał panujący litewskim swoim poddanym - prawo wolnego rozporządzania własnością, zawierania związków małżeńskich bez odnoszenia się o pozwolenie księcia, postanawiania o spadkach i dziedzictwie podług woli i potrzeb rodzin; poddani zwolnieni zostali nadal od wszelkiej pańszczyzny na rzecz księcia, a obowiązani jedynie byli do usług publicznych, jak służba wojskowa i budowa twierdz, a w razach pospolitego ruszenia każdy mężczyzna miał być powoływanym do obrony ojczyzny. Ustanowiono wreszcie sędziów w calym kraju, dla odbierania skarg i rozsadzania bez interwencyi Wielkiego księcia, a to "podług przepisów prawa obowiązującego w Polsce, ażeby równość była dla wszystkich złączonych pod jedno berlo". – Uprzytomnijmy sobie stan wewnętrzny Litwy pogańskiej z jej "zorganizowanem niewolnictwem", które przez wieki ciężyło na ziemiach Gedymina, a zrozumimy dokładnie, czem miała być dla czcicieli Perkunata nowa wiara, przyniesiona z zagranicy: - czyniła ona z nich wolnych

obywateli, zapewniała dobra ziemskie i pociechy rodzinne, dawała im salubre monumentum jurium ac libertatum, — a wszystko za przyczyna Polski.

Wolność i prawa! — nieznane dotąd poza Niemnem, zaniesione tam były po raz pierwszy i zaprowadzone przez Polskę. Wzniosłe te dary przyczyniły się niezawodnie wiele do połączenia Litwy z Chrystusem, a uczyniły wszystko — dla unii dwóch znacznych narodów.

## ROZDZIAŁ TRZECI.

## Wielka wojna.

Dwukrotne oblężenie Wilna. — Falszywe położenie Zakonu teutońskiego. — Wielki mistrz Konrad Wallenrod. — Chrześcijańska misya królestwa Jagiellonów. — Jadwiga i Witold. — Król Władysław II. i "idealna miara jego czynów". — Śmierć Jadwigi. — Polityka Wielkiego mistrza Konrada von Jungingen. — Wstąpienie Wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen. — Wielka wojna. — Bitwa pod Grunwaldem.

Za czasów Olgierda i Kiejstuta, w połowie XIV. stulecia, żyła w Rzymie odosobniona i w najsurowszej pokucie córka króla Szwedów, późniejsza świeta Brygida. Kwiat blady północy, przesiakniety cnota mistyczna, rosa rorans bonitatem - jak sie wyraził jej biograf — ksieżniczka miewała widzenia. Zjawiał sie jej Chrystus, przemawiał do niej i odsłaniał przyszłe losy królestw, a te objawienia pobożnie spisane, zatwierdzone następnie przez sobór Bazylejski, uchodziły pomiędzy spółczesnymi za wiarogodne przepowiednie. Królowa Jadwiga kazała je przetłomaczyć na jezyk polski. Ciekawy jeden ustęp niewieściej apokalipsy zapowiada "sad Boży" nad Zakonem teutońskim i zasłużona kare na rycerzy z Malborga, których czyny znała dobrze natchniona Skandynawka, bo patrzała na nie zbliska nad brzegami Baltyku: "Zaiste, mówił Pan, mieli oni

być pożytecznemi pszczółkami, ci rycerze, których postawiłem ku obronie stanów chrześcijańskich, na straży ich granic, — lecz oni zbuntowali się przeciw mnie. Nie dbają wcale o dusze ludu, nie mają litości dla ich ciała; gniotą go pracą i niewolą, a nie nauczają przykazań wiary; odmawiają Sakramentów i popychają lud do gorszego piekła niż dawne balwochwalstwo; wojują jedynie dla zadowolenia swej pychy i nasycenia chciwości!" (Revelationes Sanctae Brigitae).

Nic dziwnego, że pomimo tych goracych słów świętej, nie przestała chrześcijańska Europa wierzyć w "krucyaty" przeciw Saracenom pólnocy: że zaraz po misyi katolickiej Jagiełły na Litwie i po wystawieniu katedry w Wilnie, najwaleczniejsi meżowie Anglii, Szkocyi i Francyi, tacy jak Lancaster (późniejszy król Anglii, Henryk IV), Percy, Douglas, Boucicaut, pospieszyli na wezwanie Wielkiego Mistrza zakonu do walki przeciw "niewiernym" i dwukrotnie oblegli Wilno (1390 i 1391). - Iluż to, w wilią Sadowy, witało skwapliwie w Bismarcku obrońcę wielkiej sprawy narodowości, pomimo, iż dał się już był poznać w robocie związkowej nad Eidera! - Synowie wielkich domów Anglii, Szkocyi i Francyi z czasów Jagiełły, byli nauczeni od blisko dwóch wieków poczytywać żołnierzy z Malborga za prawnych następców Godfryda i Tankreda, czcić w nich obrońców wiary i rycerzy chrześcijaństwa, a w owych czasach, gdy wieści o zdarzeniach rozchodziły się powoli, mogli nie widzieć dość jasno znaczenia tych dalekich wycieczek za Niemen i Wilię. — "Jak możecie stawać w obronie pogan, synów dyabła?" — pytali naiwnie Francuzi Polaków podczas obleżenia Wilna i otrzymywali w odpowiedzi zapewnienie, że Litwini są ochrzczeni, a na dowód prawdy proponowali ordalie walkę osobistą między Francuzami i Sarmatami, po czterech z każdej strony. Mogli byli dać Polacy

inna odpowiedź wesołym towarzyszom pana Boucicaut, a mianowicie powinni byli wskazać sasiednia prowincye, gdzie pod opieka "białych płaszczów" stały jeszcze wizerunki Perkuna, gdzie jaśniał jeszcze płomień Zniczu. Jedynie w tej prowincyi litewskiej nad morzem, oddanej Teutonom za Kiejstuta, mieli Kriwe-Kriwejty od lat czterech schronienie, bo w Rosieniach kwitła jeszcze dawna cześć bóstw i całopalenie; teraz ponadto wezwali kapłanie mieszkańców do "świetej walki" przeciw Jagielle, zawarli (20. maja 1390) traktat z Wielkim Mistrzem zakonu i otrzymali zapewnienie wolności wyznania i swobodnego oddawania się bałwochwalstwu. Mało kiedy zaiste okazała się taka ironia losów, jak wówczas pod Wilnem, gdzie krzyżacy z Malborga jawnie protegowali pogaństwo, a dzieci świetych Wojciecha i Stanisława pragneły osobliwsza walka osobista dowieść Francuzom, że nie maja do czynienia z niewiernymi. Dwukrotne to obleżenie Wilna zaznaczyło sie czynami okrutnego barbarzyństwa. Pewnego dnia spostrzegli oblężeni wśród obozu Teutonów wysoko sterczaca żerdź, a na niej głowe królewskiego brata, Kazimierza. - Już przemineły czasy szlachetnych walk Kiejstuta!

Wzajemnie oczekiwano stanowczego i ostatecznego przesilenia. Położenie zaczynało się zarysowywać i oswobadzać z moglistej zasłony, długo a zmyślnie gromadzonej; nadzwyczajne złudzenia, które bawiły i zwodziły umysły przez prawie dwa wieki, znikały stopniowo przed poważną i przemożną rzeczywistością. Mogli jeszcze mniemac odważni ryceerze francuscy, iż staczają "święte walki" nad brzegami Wilii, lecz przenikliwi panowie z Malborga już nie mieli takich złudzeń. To, czego się najstraszniej rycerze teutońscy obawiali od czasów Mindowy, spełniło się; to, co Zollner naiwnie nazwał "olbrzymią klęską dla świata chrześcijańskiego i dla

Zakonu", to jest nawrócenie "dzieci Baala", weszło już w dziedzinę niezaprzeczonej rzeczywistości. Już teź nastepca Zollnera, mistrz Konrad Wallenrod, nie śmiał podczas układów po nieudałem obleżeniu Wilna – zaprzeczać ważności "chrztu krakowskiego"; już syn Olgierda nie był "niewiernym" ani "psem wsciekłym" z przed lat pięciu; był królem Władysławem II., monarcha chrześcijańskim i uznanym jak i inni; był tym, któremu papież Urban VI. przyznawał "pierwsze miejsce między królami w przywiązaniu do Kościoła". Skoro więc zadanie krucyat, zwalczanie Saracenów północy, przestało mieć znaczenie, zniszczoną zarazem została racya bytu Zakonu teutońskiego. Powstał on i był wyposażony celem zwalczania pogan i nawracania ich mieczem; zadanie to dawało mu stanowisko w Europie. zapał walecznych a życzliwość oraz szczodrość poteg duchownych i świeckich. Gdy zaś brakło pogan, gdy nie było wrogów Chrystusa za Niemnem, a miecze Zollnera ani Wallenroda nie były potrzebne do roznoszenia Ewangelii w "kraju bez słońca" — Zakon stracil zupełnie racyę bytu, a w najlepszym razie spadal z wyżyn dotąd zajmowanych do poziomu zwykłych zdobywczych zastępów, był prostym lennikiem świetego cesarstwa. Wiec już nie w imie Kościoła i nawracania bałwochwalców upominał się Zakon o ziemie i prowincye, ale w imię cesarstwa i dawnej donacyi Rudobrodego Fryderyka zapragnał posiaść Litwe, prowincye nadbałtyckie, ziemie dobrzyńska, a nawet Psków i Nowogród! I dwukrotnie (1388 i 1392) odbywały się ciekawe układy między cesarzem a mistrzem Wallenrodem o zupełny podział państw Jagielły. Projekt ten jednak na razie zaniechano, gdyż sam Wielki Mistrz uznał go za urojony, tak jak niewykonalnym był o wiele skromniejszy zamiar utworzenia państwa terytoryalnego ze zdobyczy posiadanych przez "białe płaszcze".

Temu stalo na przeszkodzie położenie geograficzne tych prowincyi, ale więcej jeszcze brak podstawy do dziedziezności, bez czego państwo nie miałoby najsilniejszego punktu oparcia. Panowie Malborga byli mnichami, a ich naczelny władzca, Wielki Mistrz zakonu, nie mógł tworzyć dynastyi. O, gdyby się był pojawił Luter około roku 1390! Zapewne już wówczas byłby ujrzał świat w Prusiech "sekularyzacye", jaka potem w XVI. wieku dała potegę Albrechtowi Brandeburskiemu. Konrad Wallenrod nie byłby zapewne przeciwnym w roku 1390 "skokowi" na tron, majacy być dziedzicznym, boć on nie żywił miłości dla Rzymu, a brzydził się duchowieństwem. "Gdyby to było w mojej mocy — mówił ten osobliwy mnich, - nie przeznaczałbym do każdego kraju wiecej jak jednego ksiedza, a i tego zamknałbym w osobnej wieży, by nie psuł ludzi". Brakowało więc reformacyi zakonowi teutońskiemu podczas tej "olbrzymiej kleski" nawrócenia Jagiełły! Żył wprawdzie wtenczas w Pradze jakiś młody teolog, zagłębiający się w studyach nad pismami angielskiego reformatora Wicz leffa, a mający wstrzasnać światem religijnym, ale czyny swe rozpoczał dopiero po katastrofie Grunwaldu. Ruch zreszta praski był co najmniej tyle słowiańskim i antyniemieckim, ile różnowierczym i utrakwistycznym; protestował on silniej przeciw jarzmu cesarstwa niż przeciw Kościołowi, a ponadto mieli wkrótce patryoci Czech ofiarować Jagielle i Witoldowi koronę Przemyslawa: idea niemiecka nie mogła przeto mieć wieć widoków korzyści z husytyzmu.

Dziwny i dramatyczny zbieg okoliczności! "Misya chrześcijańska", odebrana na zawsze Wielkim mistrzom z Malborga, miała legalnie i naturalnie przypaść "ochrzczonemu w Krakowie" i dynastyi Gedymina. Nowe królestwo Jagiełły, położone między dwoma niebezpiecznemi twierdzami pogaństwa: złotą hordą cha-

natu a Osmanlisami Bałkanu, powołane było do świetej walki, odmiennej nieco od "polowań" i uczt "honorowych", wyprawianych w lasach Litwy przez rycerzy teutońskich; któlestwo to było powołane do prawdziwej krucyaty, majacej trwać trzy wieki; przejść przez Warnę (1444), a zakończyć się pełnem chwały oswobodzeniem Wiednia (1683 r.). Zaprawdę, drobny fakt "chrztu w Krakowie" ku końcowi XIV. wieku, sprowadził dla historyi liczne i nieobliczalne skutki. Wielkie państwo chrześcijańskie – królestwo serbskie, padało w końcu tegoż stulecia przed sułtanem Amuratem, a zwyciestwo na Koszowem Polu uderzyło w dzwon pogrzebowy cesarstwu Paleologów, gdy w tych właśnie latach stawiał syn Olgierda w Wilnie znak Zbawiciela na gruzach światyni Znicza i stwarzał wojskowa potege na najodleglejszym Zachodzie, przyłaczając Litwe do Polski. Tak podobało się Opatrzności powetować niejako północnej Europie olbrzymie straty, jakie ponosiła Ewangelia na południu, i stawić w ważnej chwili zbawienna tame przeciw zalewowi islamizmu. Tutaj należy zdać sobie sprawę z moralnej wielkości tego królestwa Jagiełły, które, powstałe z ruchu prawej słowiańskiej reakcyi przeciw zaborczym Niemcom, miało obronić nietylko Słowian ale i tychże Niemców przeciw podbojom. wschodniego barbarzyństwa. Co zaś może więcej jeszcze podziwiać trzeba, to to, że tak wzniosłe zadanie spełnić miało zaledwie co powstałe królestwo, i to przez poganina świeżo nawróconego, "dzikiego", z dziewiczych lasów, który nawet nie nauczył się dobrze pisać do końca dni swoich. Zadziwiająca jest rzeczywiście ciągła działalność Jagiełły, mając znamiona czynów człowieka Zachodu, a wznosząca państwo potężne, wybitnie europejskie, na usługi cywilizacyi i katolicyzmu. Ta to myśl nieprzerwanie zajmowała umysł króla Władysława II, umiejacego utrzymać swoja polityke w tej granicy, którą niemiecki

historyk nazwał "idealną miarą czynów"; w tej pogodzie działania, która stwierdzając prawo świata słowiańskiego do niezależnego rozwoju, nie czyniła tego nigdy z ujma ogólniejszych praw świata chrześcijańskiego. — Witold byłby chętnie przekroczył te granice: umysłu goracego, ambitny i niezbyt skrupulatny, waleczny syn Kiejstuta i Biruty, pragnał kroczyć droga oddawna wytknieta przez przodków swoich, wielkich ksiażat litewskich, i popchnać nowe państwo Jagiełły do zdobyczy obszernych krajów Wschodu. W jego pojęciu królestwo polskie było arsenalem dobrze zaopatrzonym w broń nowoczesna i posiadało zdolnych wodzów; zużytkować wiec to należalo dla wykonania szerokich Olgierda zamiarów nad Dnieprem i Donem, do kruszenia za jego przykładem polskich i litewskich kopii o bramv Moskwy. Obojetnem mu to było, czy przyłączona ludność, przyzwyczajona do obrzadków wschodnich, nie ulegnie jadowitym wpływom kościoła bizantyńskiego; nie byłby sie wahał także zawrzeć układów ze złota horda chanatu o podział ziem leżących między Morzem Czarnem, Kaspijskiem i górami Uralu. "Bóg nam zgotował panowanie nad światem", mawiał chetnie Witold za przykładem owych wodzów Tamerlana, z którymi utrzymywał przyjazne stosunki, pomimo czesto powtarzających się z nimi potyczek. – W przeciwieństwie do syna Kiejstuta zwracała się królowa Jadwiga, córka Ludwika Andegaweńskiego, w stronę zachodnią, ku królestwu Arpada, dziedzictwu starszej siostry Maryi, które to królestwo opanował podczas wewnętrznych niesnasek między Wegrami Zygmunt Luksemburczyk, szczęśliwszy "narzeczony" niż był nim Wilhelm Austryacki. Po śmierci siostry Jadwiga była prawną dziedziczką korony św. Szczepana, przyjęła tytuł królowej wegierskiej, a byłaby go chetnie wsparła bronią polską poza Karpatami. Postawiony miedzy małżonka a bratem stryjecznym,

pobudzany w dwóch przeciwnych sobie kierunkach, z których każdy miał swoją racyę stanu i mógł ku sobie pociagnać, potrafił Jagiełło wznieść sie na wyższe jeszcze stanowisko przez postanowienia ogólniejszej i trwalszej natury. Witolda popierał tylko o tyle, o ile jego zamiary mogły wzmocnić w Europie katolickie stanowisko złaczonych królestw, ale nie wplatał się w sprawy wegierskie, jakkolwiek mogły go necić uzasadnione tu prawa Jadwigi. Złożył też odpowiednie zapewnienia Zygmuntowi, gdy ten przybył z "przyjaznemi" odwiedzinami do Krakowa w roku 1396, w cztery lata po układach, prowadzonych z Zakonem teutońskim o rozbiór Polski. Nie chciał Władysław II. brać na siebie odpowiedzialności zrywania z Zachodem, a jedyna jego żądzą – szlachetną i dobrze pojętą – było utrzymanie królestwa Piastów w charakterze państwa spokojnego i dobrze czyniacego pośród rzeczypospolitej chrześcijańskiej. Jednym z celów, do których dążył, było zastapienie malborskich panów w roli, którą sobie przywłaszczyli, to jest w obronie wiary i cywilizacyi przeciw pogaństwu i barbarzyństwu. Olgierdowicz unikał trudnego pojedynku z Teutonem; wiedział, że spotkanie jest nie do unikniecia, ale nie wyzywał lecz uległ konieczności po cierpliwych dwudziestu latach przywiedziony do ostateczności przez dumnego a zdradliwego wroga, u którego przeczucie bliskiej zagłady powiększało zaślepienie i zuchwalstwo.

Cenne archiwa Zakonu teutońskiego, przechowane w Królewcu, posiadają w korespondencyi dyplomatycznej z owych czasów — kartkę skreśloną przez królowę Jadwigę w sekrecie przed "kochanym mężem" 1). Córka Ludwika mówi w niej o złem wrażeniu, jakie wywarł pewien czyn na królu, i prosi panów z Mal-

<sup>1)</sup> I Codex diplomat. Pruss. t. IV. p. 188.

borga, by nie pogarszali stosunków i tak już bardzo zaostrzonych. Inne także dokumenta, jakoteż sprawozdania licznych agentów, utrzymywanych za granicą przez "białe płaszcze", wspominają o "nielasce", w jaką popadła Jadwiga za ciagłe przeszkody, stawiane przez nia co do wojny z Prusami. Wszyscy kronikarze zgodnie także stwierdzają, ze królowej przeważnie należy przypisać zasługę dłuższego utrzymania pokoju, trwajacego już od nieudanego oblężenia Wilna, za co jej żywa wdzieczność wyrażają. I rzeczywiście, gdyby nie ciagla, przezorna i niestrudzona interwencya Jadwigi, byłby wielki dramat roku 1410 o wiele wcześniej odegrany. Umiała królowa w każdej krytycznej chwili przejąć na siebie przykre układy, bądź z Wielkim mistrzem, bądź z wpływowymi komturami zakonu; załatwiała sprawy osobiście, a jeśli nie zawsze pomyślnie w szczegółach, to zawsze z usunięciem chwili grożnego starcia. Jak majac lat szesnaście, potrafiła ta córa Piastów chwycić za topór przy furtce zamkowej, tak potem, jako małżonka Jagiełły, nie przestawała składać dowodów odwagi i energii w sprawach dotyczących państwa. W rok po ślubie, podczas gdy "nowoochrzczony" spełniał swoją missyę apostolską w Wilnie, Jadwiga zadziwiła świat rycerską wyprawą, którą uratowała Polsce jedną z najpiękniejszych prowincyi. Węgierski "narzeczony", Zygmunt Luksemburgski, zaczął w roku 1387 rościć sobie prawa do księstwa halickiego jako władzca ziem św. Szczepana. Wówczas młoda królowa zgromadziła honorowy oddział wojska, przywołała zaufanych wodzów, i pomimo zimy, "odziana w sobole, na pysznym koniu", wpadła w obóz węgierski; jednych pozyskała, drugich rozproszyła, i odebrała hold z przysiega wierności w miastach Jarosławiu i Lwowie. Równie stanowcza okazała się podczas niesnasek z zarozumiałym ksieciem Mazowsza i podstepnym

księciem Opolskim, a wspomnieliśmy wyżej o jej śmiałych zamiarach co do Wegier, po śmierci siostry. Rozbrajały ja jedynie sprawy z Zakonem; te czyniły królowe poblażliwa i niewzruszenie spokojna. Wobec nich uprzytomniała się jej postać Ludwika Andegaweńskiego. wspomnienie ojca, będacego przyjacielem "białych płaszczów" i pasowanego przez nich na rycerza przed jedna z "krucyat", a którego sztandar był starannie przechowany w sławnej sali z choragwiami w zamku malborskim. Przebiegli mnisi teutońscy nie zaniedbywali przypominać te fakta królowej i budzić wspomnienia "o złotym wieku" ich stosunków z "dobrym, sławnym i nieporównanym" Andegaweńczykiem. "O gdyby żył jeszcze król Loys – pisali skruszeni – bylibyśmy pewni, że nie doznamy żadnej krzywdy, gdyż był to ksiaże sprawiedliwy, nasz opiekun i obrońca w każdej potrzebie; modlimy się też bezprzestannie za jego duszę"! Nie pozostawały bez skutku takie odezwy; w uczuciu pietyzmu dla ojca czerpała Jadwiga siłe oporu i nadzwyczajna energie w zagłuszaniu czestych sporów, w gaszeniu wzniecanych płomieni i w utrzymaniu przez lat szereg pokoju, o którym wiedziała, że to tylko rozejm. "Jak długo ja żyję, rzekla raz do następcy Wallenroda, Mistrza Konrada v. Jungingen — tak długo monarcha potrafi znosić wasze niegodziwości, lecz po mojej śmierci nie minie was kara niebios i nieunikniona wojna dokona waszej zagłady! Jakikolwiek może być sąd rozumujacego historyka o takiej polityce uczuciowej i wspaniałomyślnej, nie potrafi nikt mówić bez wzruszenia o kobiecie pięknej i odważnej, oddanej pamięci ojca i rozbrajającej w myśli o nim krzyżujące się miecze; była ona, jak napisano wówczas, oną białą gołębicą unoszącą się nad arka i trzymająca drżącą różczkę oliwną nad wzburzonemi falami namietności i zawiści

Królowa Jadwiga umarła w roku 1399, a długo jeszcze jej cienie osłaniały mnichów rycerzy między doradzcami Władysława II. 1) Sam król zdawał się porzucać zamiar chwycenia za broń, pomimo licznych sporów z Zakonem, a to przez wzglad na życzenie zmarłej małżonki i poniekad dla ociężałości podeszłego juź wieku; ze swej strony miał także Konrad v. Jungingen silne postanowienie utrzymywania obecnego stanu rzeczy na drodze dyplomatycznej. Umysłu upornego i przebiegłego, lecz przezorny i unikający starcia, stosował wobec Polski następca Wallenroda system podstępnych intryg obok kroków pojednawczych, nieostrożnych zaczepek i objawów przyjaźni; rozdrażniał i łagodził, lecz nie chciał, by ostatniem słowem jego miała być wojna. Nie wiele jednak znaczą ludzkie zamiary wobec nieprzebłaganej logiki stosunków i wypadków; niewłaściwie też nazywamy ja przeznaczeniem; czesto bowiem

<sup>1)</sup> Nie tutaj miejsce, by należycie podnieść nieporównane wdzięki i wszystkie cnoty, które uczyniły Jadwige wielka królowa, najbardziej uwielbiana w Słowiańszczyźnie. Podziwienia godne były jej pobożność, miłosierdzie i milość oświaty; założyła mnóstwo szkół w kraju i wszelkimi środkami wpływała na rozwój swego narodu; piśmiennictwo wiele bardzo zawdziecza jej wpływowi i poparciu; testamentem bezprzykładnej prostoty podzieliła osobisty swój majatek na dwie cześci: dla biednych i dla uniwersytetu w Krakowie. Przytaczamy tu jedno wzniosłe zdanie tej świetej niewiasty, t. j. odpowiedź dana raz królowi, opowiadaną przez kronikarzy i przyjętą do pieśni ludowych. Zwyczajem było ówczesnym, że orszak towarzyszący w podróży monarchom, lubo wyprzedzający ich, kwaterował się po wsiach i zabierał ludności bydło, owce, trzode i drób na wyżywienie; tak samo się stalo, gdy Jadwiga i Jagiełło przybyli wkrótce po ślubie do Gniezna. Pokrzywdzeni zgromadzili się z płaczem i żalami, które doszły do wiadomości królestwa i głęboko poruszyły oraz zasmuciły Jadwigę. Król wyszedł osobiście do zglaszających się włościan, wybadał, i wymierzywszy sprawiedliwość rzekł do żony: "Bądź już spokojną, kazałem wszystko wynagrodzić tym biedakom". – "Tak, – odrzekła królowa, - ale kto im łzy powróci"?

stawiane przez nas tamy przeciw nawale wydarzeń, powodują o wiele gwałtowniejszy ich rozlew.

Konrad v. Jungingen zapragnał przygotować Prusom świetniejsze losy i założyć nad Bałtykiem silne podstawy trwałego dobrobytu, ku czemu też, co nader jest chwalebnem, wytężał wszystkie swe siły: otaczał najtroskliwsza opieka rolnictwo, przemysł i handel, o czem nie pomyślał żaden z jego poprzedników; on marzył o utrzymaniu pokoju, gdy tamci o paradach wojskowych. Przymioty takie u rzadzacego, bedace w każdym kraju dobrodziejstwem, były zgubne w Wielkim mistrzu i stawały się dzwonem pogrzebowym dla Zakonu oraz kilkuwiekowego działania "białych płaszczów". Spokojne używanie nabytych dóbr było czemś niezgodnem z duchem rycerstwa, owej "milicvi Chrystusa"; polityka ta stała się nieznośną dla podwładnych, to też rychło uczuli się do niej zrażeni. Synowie wielkich rodzin nadreńskich i naddunajskich, zaciągnięci do szeregów dla walk z "Saracenami", okryci ciężką zbroja, na dzielnych rumakach, dzierżący w jednej rece broń a w drugiej szkaplerz, drżeli na myśl zostania "pisarzami i kupcami". Nie warto im było składać ślubów czystości ani pościć cztery razy w tygodniu, by się potem zanudzać w biurach lub strzedz granic cłowych! Polityka Wielkiego Mistrza musiała wzburzyć przeciw niemu komturów i wszystkich walecznych w Malborgu, a rodzony brat Konrada, Ulryk v. Jungingen, stanał na czele niezadowolonych. Nie było też dość gorżkich szyderstw, którychby nie użyto przeciw wyrodnemu przewodnikowi Zakonu, wsławionego przez Kniprodów i Rotensteinów; wyszydzano go rysunkami po ścianach i murach, głoszac, iż był zaledwie zdolnym na przeora tłustych mnichów; nazywano "wstydliwą zakonnicą", a nazajutrz po jego śmierci zaprotestowano przeciw powtórzeniu się podobnych rządów. Czując bliski swój koniec, zgromadził Konrad koło siebie całą kapitułę i zaklinał ją by utrzymała pokój, a zwłaszcza by następcą po nim nie wybierano brata jego Ulryka. Życzeń tych nie uwzględniono, a na wielkiem wyborczem zgromadzeniu Zakonu w roku 1407, z zapałem ogłoszono dokonany wybór Ulryka v. Jungingen. – Imie to znaczyło wojne!

Przyznajemy w imię prawdy, że krok taki był ze strony "białych płaszczów" chlubnym wysiłkiem do wyrwania Zakonu z nikczemnej kałuży i upodlenia, w jakiem się szamotał od lat piętnastu. Dokumenta archiwum malborskiego, 1) opisujące obszernie epokę bezpośrednia po śmierci Wallenroda, pietnuja w zasłużonym stopniu polityke żółwia i bezwstydna, acz pokojowa, jego następcy. Układał się on o rozbiór Polski z Zygmuntem Luksemburgskim, przyszlym cesarzem a królem wegierskim, i jednocześnie w czułych listach do Jadwigi podsuwa córce Ludwika, reginae Poloniae et heredi Ungariae, myśl upominania się o spadek po ojcu nad brzegami Cisy. Konrad v. Jungingen obdarowywał Jadwige Węgrami z takim spokojem, jaki okazał co do Belgii pan v. Bismarck pewnego smutnego dnia naszych czasów. Tak jak Bismarck utrzymywał w roku 1864 pokojowe stosunki z królem Chrystyanem IX., a jednocześnie tworzył złowrogi związek przeciw jego ksiestwom, tak twierdził Mistrz Wielki w początku XV wieku, że nie zaczepia korony polskiej sławnemi "krucyatami" na Litwe, urządzanemi na cześć Matki Bożej i dla przyjemności zagranicznych gości. Sprawa ta oparła się o Naczelnika wszystkich wiernych; papież piętnuje z oburzeniem niecne wyprawy przeciw dobrym katolikom i pod groźba klatwy zabrania rycerzom dalszych kroków przeciw Litwie; Mistrz zaś pro-

¹) Zobacz: "Codex diplom. Prussiae" i "Lites et res gestae ordinis Cruciferorum," edidit T. Działyński.

testuje, mówi o "bulli wyłudzonej podstępem", i ów mnich pobożny, który zaprzysiagł posłuszeństwo Stolicy św., zanosi do cesarza skarge na papieża! Konrad zbiera przeciwko Jagielle ile może podejrzanych dowodów, instrukcyj i podstępnych cesyj, by się upominać o prawa posiadania; upomina się o prowincye polskie, potem o litewskie, a zawsze prosi Władysława II., by go oświecił "wrodzoną mądrością", czy przypadkiem lub przez nieuwagę nie przekroczył Zakon jakiegokolwiek punktu obowiazującej umowy.

Nowocześni historycy, Karol Szajnocha i Jakób Caro, opisując zajmująca nas tu epokę, nie taja zadowolenia, gdy kończąc opowiadanie o podstępnej i męczacej dyplomacyi Konrada, moga się znaleść wobec jego brata, Ulryka v. Jungingen; oddychaja rozkosznie powietrzem działami oczyszczonem, po dłuższem przebywaniu w atmosferze pełnej "wyziewów". O ileż silniejszem i weselszem musiało być uczucie "białych plaszczów," będących aktorami dramatu! Przeżyły się rządy "pisarskie", a dzielne rycerstwo miało podnieść Zakon z poniżenia i dać uczuć "ochrzczonemu w Krakowie" znaczenie teutońskiej szabli.

"Nie można zaprzeczyć – pisze Caro – że Jagiełło chciał zachować do ostatniej chwili usposobienie pojednawcze; przyznać owszem trzeba, że podstawy układu proponowane przez króla w stanowczej godzinie, były w wysokim stopniu zgodne ze zdrową polityką; w umyśle jednak Wielkiego Mistrza rycerz wziął przewagę nad mężem stanu. Ulryk v. Jungingen pragnął wojny". Wszystko zresztą zdawało się sprzyjać "białym płaszczom" i wróżyć im szcześliwy a nawet świetny wynik walki. Rozpoczynane i zrywane układy z Zygmuntem, doprowadziły do tajnego, wiele obiecującego traktatu, bo król węgierski miał być czas jakiś życzliwym pośrednikiem, a ostatecznie miał się zdemaskować, wypowiedzieć wojnę Jagielle i przystąpić do rozbioru Polski. Zasiłek 370.000 złotych węg. został sprzymierzeńcom zapewniony, 40.000 wypłacono już nawet przy układach. — "Sam liczyłem, pisze w pamiętniku swoim Windeck, sekretarz Zygmunta — jednę po drugiej, te piękne sztuki z odciskiem lilii andegaweńskiej".

Wówczas już, tak jak później w roku 1866, zadziwiały Prusy zasobami skarbca i wydoskonaleniem wojska. Ulryk lubił mawiać: "mam całą wieżę pełną złota, wiec wiecej, niż potrzeba do zdobycia dziesieciu królestw". "Odlewarnie w Malborgu – pisze kronikarz Zakonu - sporzadziły działo niezwykłej siły i rozmiarów, jakiego nie znały wcale inne kraje"; była to ówczesnych czasów iglicówka! Nie zaniedbano też żadnego ze środków, któreby mogły rozdzielić nieprzyjaciela i wprowadzić niezgode w jego obóz. Znano od dawna Witolda, jego bystrość, śmiałość i żądze: próbowano więc pozyskać go przeciw Jagielle. Był on wówczas namiestnikiem króla w Wilnie, z tytułem Wielkiego Księcia, więc kuszono go niezależnym tronem i korona litewską. Odepchnięci przez Kiejstutowego syna, zwrócili się do samego Jagiełły z myślą dziwaczną i śmieszną, by go skłonić do "neutralności" w możliwem zajściu między Zakonem a Witoldem. "Wojna z Litwą jest wojna z Polska" - rzekł arcybiskup gnieźnieński, jako poseł Władysława II. "Dziękuję za szczerość odpowiedział Wielki Mistrz - rozpoczne wiec moje kroki od Polski, bo lepiej jest brać nieprzyjaciela za głowe, niż za nogi". W lecie też r. 1409 uderzył w ziemię Dobrzyńską i dał tem hasło do "wielkiej wojny", bellum magnum, bellum stupendum, bellum punicum, jak ja nazywali kronikarze XV wieku. Miała się ona jednak odbyć w następnym roku, trwała tylko miesiąc i ograniczyła się na jednej walnej bitwie! Bitwa ta była - klęska Grunwaldu!

Zaledwie dnia 15 lipca 1410 roku zaczęło słońce rzucać pierwsze promienie, a już miedzy Tannenbergiem i Grunwaldem, na obszernej przestrzeni przecietej droga do Malborga, stały naprzeciw siebie dwie armie, rzecby można: dwa światy. Z jednej strony, pomiedzy zaroślami i drzewami Grunwaldu, znajdował sie Jagiełło z Polakami, Litwinami, z najemnikami czeskimi. wołoskimi i oddziałem posiłkowym Tatarów, których Widold, "przyjaciel" chanów, nie wahał się przywieźć w to pole. Pochyłość od Tannenbergu zajmowali Teutoni w słynnych swych płaszczach z krzyżami, a ich starszyzna przebiegała szeregi własne, najete i pomocnicze, "braci niemieckich" oraz szlachty z całej Europy, przybyłej dla wzmocnienia sił wsławionego Zakonu. w stanowczej walce przeciw "poganom". Swiat chrześcijański nie widział dotąd jeszcze takiej mnogości oreża, bo Wielki Mistrz miał pod sobą dnia tego przeszło ośmdziesiąt tysięcy ludzi, a Władysław II. dowodził stutysięczna armia. Ulryk v. Jungingen lekceważył przeważajaca liczbe nieprzyjaciela. "Ta podła zgraja, mówił – ma wiecej łyżek niż mieczów". Nie były też straszne niezgrabne łuki i dziwaczne pociski litewskie wobec ulepszonej broni Zakonu i wobec "nadzwyczajnych" dział ze sławnej odlewarni malborskiej. Wszyscy rycerze wiedzieli ponadto, co Jagiełło przed swoimi ukrywał, że Zygmunt Luksemburgski odkrył nareszcie grę swoją. Posłowie jego postępowali dotąd wszędzie za Władysławem II., pośredniczac w celach pokojowych, lecz 12 lipca, na trzy dni przed wybuchem wojny, doręczyli królowi pismo namiestnika cesarstwa, które mieli od dawna przy sobie, a które zawierało wypowiedzenie wojny!

Godziny upływały, słońce już było u zenitu, a jeszcze Polacy nie ruszyli się z lasów Grunwaldu. Król Władysław II. po wysłuchaniu dwóch Mszy św. i przyjeciu Komunii z całem swojem wojskiem, trwał ciagle w modlitwie, w malej kaplicy, stojacej nad stawem: niecierpliwiło to rycerzy teutońskich, bo cieżkie zbroje dokuczały im pod goracem słońcem, naradzali się starsi jakby poruszyć Jagiełle. Wspomniano o dawnym zwyczaju, upoważniającym do przesłania ociagającej sie armii dwóch nagich mieczów jako znaku zaczepnego, na co przeciwnik obowiazany był bezzwłocznie odpowiedzieć, pod groźba zboczenia z drogi honoru. Tak postanowiono, a jednym z dwóch wysłanników miał być jeden "z ludzi" Zygmunta i miał nieść także tarcze cesarstwa, czarnego orła na złotem polu. Symbolizm owych dwóch mieczów, dawno zaniechany, nawet w obozie Zakonu nie był zrozumianym, został też niewłaściwie źle przyjetym przez Polaków; chcieli w tem widzieć zjadliwe szyderstwo z powodu złego uzbrojenia i jakoby ilustracye do głośnych już słów Ulryka o "łyżkach i mieczach". Zdaje się że i Jagiełło nie był odmiennego zdania, bo łza mu w oku stanęła, gdy słuchał następującej przemowy jednego z wysłanników, doręczających miecze: "Przynosimy wam, królu i ksieciu Witoldzie, te dwa oto nagie miecze od Wielkiego Mistrza, W. marszałka i braci Zakonu, by one były wam zachęta i pomocą w walce, jaką dziś macie stoczyć. Zakon przyznaje wam wolność wyboru miejsca na spotkanie, ale nie trwońcie czasu, nie ukrywajcie się w mrokach lasu, nie trwajcie w małoduszności i nie strońcie od bitwy, której nie unikniecie!" - Król odrzekł na to z chrześciańską pokorą — "Zachęty szukamy jedynie u Boga, w Jego imieniu przyjmujemy wasze miecze i damy znak rozpoczęcia walki; miejsca spotkania nie wskażemy, bo to Bóg jeden zna i wyznacza, a wybrał je już dla was i dla nas!" Zaraz potem rozporządził swoja armia, oddając obydwa jej skrzydła, obydwa "rogi" ksieciu Witoldowi i Zyndramowi z Maszkowic; sam objął dowództwo nad środkiem i wydał jako hasło: "Kraków i Wilne".

Polacy wyruszyli z lasu śpiewając hymn pierwszego ich apostola, św. Wojciecha, "Boga Rodzico". Nie chcac się długo narażać na kule działowe, spiesznie napadli na "białe płaszcze", by się z nimi zetrzeć osobiście, i niesieni "na skrzydłach śmierci", pędem przebyli przestrzeń do wzgórzy Tannenbergu, pokrywając ja trupami. Powstało ogólne zamieszanie, a potem walka przeszła trzy fazy, z których dwie pierwsze zdawały się dawać przewagę panom z Malborga. Lewy "róg" Witolda został znacznie osłabiony, a pierwsi poszli tu w rozsypke Tatarzy. Była chwila, w której król ocalał dzięki jednemu ze swoich sekretarzy, a tym był późniejszy kardynał, Zbigniew z Oleśnicy. Ku końcowi dnia jednak zdolał Witold wyrównać swoje szeregi i w ostatniem wysileniu, po kilku godzinach krwawego boju, Polacy odnieśli zwycięstwo, jak drugiego historya nie zapisała z owych ciężkich czasów. Armia nieprzyjacielska została całkiem zniszczona; straciła wszystkie choragwie w liczbie piećdziesieciu dziewieciu, czterdzieści tysięcy jeńców i dziewięć tysięcy poległych. Zginęli — Wielki Mistrz Ulryk, marszałek, intendant i większość komturów Zakonu. Ze wzgórza nad pobojowiskiem mógł objać Jagiełło wspaniały lecz okropny widok tej "doliny Jozafata", pokrytej tysiącami trupów, szczątków koni, kawałków zbroi i broni; mógł spojrzeć na te straszne działa, których zimne teraz paszcze ziajały śmiercią i zniszczeniem w szeregi wysuwających się z zarośli Grunwaldu. Rozścielone białe płaszcze zdawały się tworzyć olbrzymi całum — jak świat obszerny — a zachodzące słońce rozpalało obraz czerwonem światłem, tak że niebo i ziemia wydawały się przez chwilę jakby jedną olbrzymią kałużą krwi. – Stary król uklakł i zalał sie łzami; dziękował Bogu

i modlił się za poległych. Odszukawszy zwłoki Ulryka v. Jungingen, odesłał je pod strażą honorową do Malborga, potem uściskał Witolda, bohatera dnia tego, i ośmdziesięcioletniego Janusza, księcia na Mazowszu i Czersku, potomka owego księcia, który pierwszy przed dwoma wiekami sprowadził zdradziecki Zakon teutoński i wyposażył go ku obronie, jak myślał, królestwa Piastów i jego granic.

Od dawna zapowiedziany przez wielką skandynawską wieszczkę "sąd Boży" rozpoczął się nareszcie. "Przyjdzie dzień, mówiła św. Brygida, w którym rycerze teutońscy ujrzą się z potrzaskanemi szczękami, z odjętemi rękami i nogami; żyć jeszcze będą, ale jedynie, by świadczyć o własnej niegodziwości" — a przepowiednia ta miała się teraz spełnić co do słowa.

Warunki pokoju, jakie zwyciężonym podyktował Jagiełło, nie były uciażliwe. Traktatem zawartym w Toruniu w roku 1411, zabrał im tylko Dobrzyń i prowincye oddana podczas walki z Kiejstutem, a pozostajaca jeszcze wówczas w pogaństwie. Ale ważne znaki z czasów "wielkiej wojny" zapowiadały już odtad bliski a zupełny upadek Zakonu teutońskiego. Oto co pisał jeden z kronikarzy współczesny wypadkom: "Oplakanym i niefortunnym po nad wszelki wyraz był los świętego Zakonu po bitwie Tannenbersko-Grunwaldzkiej; szlachta pruska, mieszczanie i chłopi rzucali się na zamki i zameczki rycerzy, oddając je królowi polskiemu, któremu przysiegali wierność i posłuszeństwo; biskupi, duchowieństwo i inne stany poszły za ich przykładem, a przechodzac na strone zwyciescy, dali objaw takiej zdrady i zatwardziałości serc w całych Prusach, że daremnieby było szukać drugiego takiego przykładu w krajach chrześcijańskich". To ogólne odstępstwo wszystkich stanów w niemały kłopot wprowadziło niemieckich historyków, przechwalających uporczywie cywilizacyę, niesioną przez "białe płaszcze" nad brzegi Bałtyku. Prawdą jest tylko, że "panowie krzyżacy" po wsze czasy uciskali i gnębili ludność pruską, która znaczącą a pełną żalu grą słów nazywała tych srogich swoich władców "panami krzyżującymi"! (Kreuziger zamiast Kreuzritter").

Prawdą jest, że jak teraz po wielkiej wojnie, tak później aż od roku 1440 powtarzał się ten bunt pomiędzy szlachtą, mieszczaństwem i ludem pruskim, przeciw coraz bardziej już wyrodzonemu i poniżonemu Zakonowi teutońskiemu; a tym razem powstanie ogłosiło zwierzchnictwo króla polskiego Kazimierza IV nad tymi krajami. Wówczas to dokonane zostało dzielo wszczęte w dzień Grunwaldu: Wielki Mistrz Ludwik v. Erlichshausen został lennikiem wnuka "ochrzczonego w Krakowie".

<sup>1)</sup> Zobacz Lindenblatt, Jahrbücher str. 287.

#### ROZDZIAŁ CZWARTY.

## Dwa Sejmy.

Zjazd w Horodle. — Powolne wcielanie Litwy. — Przywileje herbowe. Autonomia Wielkiego księstwa. — Pierwszy i ostatni z Jagiellonów. Sejm w Lublinie. — Ostateczne połączenie.

W lat trzy po spełnionym "sądzie Bożym" na polach Tannenbergu, w miesiącu październiku 1413 roku, przyjmowało małe miasteczko z nad brzegów Bugu, na krańcach ziem Piasta i Gedymina położone, licznych i dostojnych gości, których podobizny wiernie oddane w malowidłach wielkiej sali, zachwycały przez długie lata każdego zwiedzającego zamek królewski w Horodle. Widziano tam z jednej strony starzejącego się już króla Władysława II. na czele prałatów, panów i szlachty polskiej, a z drugiej wielkiego księcia Witolda z biskupami, kniaziami i bojarami litewskimi. Freski przedstawiały pierwszy walny Zjazd stanów złączonego królestwa, pierwszy "parlament", na który zebrali się przedstawiciele ludów Jadwigi i ludów Jagiełły.

Litwa skojarzona od lat dwudziestu siedmiu z losami Polski pod berłem Olgierdowicza, powoli i stopniowo wcielaną była do społeczności i do cywilizacyi katolickiego Zachodu. Wiemy, że w roku 1387,

zaraz po zburzeniu w Wilnie świątyni Zniczu, otrzymało Wielkie księstwo od swego władcy pierwsze przywileje polityczne, to salubre monumentum jurium ac libertatum, zapewniające dawnym czcicielom Perkuna używalność dóbr, wolność rozporządzania majątkiem, prawo małżeńskie i dziedziczne, oraz możność rozstrzygania sporów bez interwencyi kniazia. W trzynaście lat potem, gdy ze śmiercią Jadwigi zdawał się znikać żywy i ujmujący symbol nadziei, wynikających z "zaręczyn" między dwoma narodami w osobach ich monarchów: wówczas położenie i prawa, nie dość dotąd udokumentowane, zostały jasno określone osobnym, uroczyście wydanym aktem: król zamianował Witolda dożywotnim Wielkim księciem krajów za Niemnem, a w dwóch zjazdach, Wileńskim i Radomskim (stvczeń i marzec r. 1401), narody Piasta i Gedymina przyrzekły sobie wzajemną pomoc przeciw każdemu zewnętrznemu nieprzyjacielowi i wspólne porozumienie sie co do następstwa tronu po śmierci Jagiełły i Witolda. Tak legalnie postawione stosunki miedzy Krakowem a Wilnem, pozostawały aż po dzień Grunwaldu, a dana Wielkiemu księstwu autonomia, była jedna z przyczyn wysuwanych przez panów z Malborga, że można być w zgodzie z Krakowem, wojując z Wilnem; głosili, iż napadając na ziemie "Saracenów", nie naruszają wcale praw "Korony". Nareszcie "wielka wojna" stała się kamieniem węgielnym budowy gmachu, rozpoczetej chrztem Władysława II. Sarmaci i Saraceni razem przelali krew wspólna "w dolinie śmierci "pod wzgórzami Tannenbergu i razem zgnietli odwiecznego, groźnego wroga. Pełni jeszcze zapału walki i zachwytu zwycięstwa, spotykają się teraz (październik 1413) po raz pierwszy na wspólnem prawodawczem zgromadzeniu, conventio generalis, parlamentum, jak stwierdza akt urzedowy, i postanawiaja odbywać podobne zebrania

czyli walne ziazdy "dla dobra i korzyści państwa", ile razy okaże sie potrzeba, a to bądż w Lublinie bądź w Parczowie albo w innem miejscu - za zgoda króla. W przeciagu więc ćwierci wieku wprowadziła Polska kraj "bez słońca" do wielkiej katolickiej rodziny i uposażyła go we wszystkie prawa życia obywatelskiego: zapewniła mu zupełna autonomie i powołała do używania wolności parlamentarnych, a bojar litewski, znajacy dotad tylko "zorganizowane niewolnictwo" i będący sam pod autokratyczna zależnościa, zostaje władzca. Ostatni ten akt "wcielenia" nastąpił na zjeździe w Horodle, w sposób dość niezwykły. - Człowiekiem zupełnie wolnym w czasach feodalnych był tylko szlachcie, on miał prawo głosowania w nielicznych krajach o rzadzie reprezentacyjnym; on też jedynie był wybieralnym, był "obywatelem czynnym," o ile na owe czasy można użyć tego, wiecej dzisiejszego wyrażenia. Polska praktykowała te zasade z bezprzykładnym liberalizmem 1). W państwach zachodnich monarcha nadawał przywileje tym, którzy ich nie posiadali rodowo; dawał im szlachectwo, pasował m rycerzy i obdarzał "herbami". Inaczej było w Polsce: tutaj wskutek pomieszania dawnej słowiańskiej konstytucyi opartej na gminie, z feudalnem rycerstwem, "herby" nie były tworzone przez monarche; były one stale i nieliczne, a każdy miał właściwą swoją nazwę (Jelita, Nałęcz, Pilawa, Poray, itd.) i należał do jednego "bractwa", do jednego "domu" -

¹) Częstem było w Polsce nadawanie szlachectwa, a trafiało odznaczających się świetnymi czynami lub za usługi w sprawie publicznej. Za Zygmunta Augusta wielu mieszczan otrzymało szlachectwo i Polska miała 200.000 wyborców, o wiele więcej, strsunkowo do ludności, niż Francya w roku 1848. Tam mówili wówczas rządzący do chcącego być wyborcą: "wzbogacaj się", a w Polsce i w tych wypadkach było hasłem: "uszlachetniaj się". Pod tym więc także względem nie zasługiwała chyba na naganę rzeczpospolita sarmacka.

to jest do grupy rodzin, pierwotnie ściśle ze sobą rodowo złaczonych. Otrzymujący szlachectwo "wchodził do herbu" już istniejacego, był przyjety przez to do "domu", adoptowany do "bractwa" rodziny. Tak, po sławnem zwycieztwie pod Wielkiemi Łukami, przyjął hetman Zamovski znaczna liczbę żołnierzy do swego "domu Jelita". System ten został teraz zastosowany do Litwinów podczas Sejmu w Horodle. – Polskie "domy i bractwa", jak Leliwa, Zadora, Topór, itd. przyjęły do tych swoich "herbów" rodziny bojarskie Monwidów, Jawnisów, Butrymów, itd. Nowoczesny czytelnik może być zdziwiony, że w rocznikach przeszłych wieków, a nawet w aktach urzędowych, unia krajów z nad Wsły i Wilii nazwana bywa słowem "zareczyny" albo niezwyklej jeszcze "obraczka ślubna Jadwigi"; a jednak taka była wiara onych czasów i rdzenna idea królestwa Jagiellonów. Tak jak w epoce ślubu Jadwigi z Jagiełła ksiażęta i panowie litewscy stwierdzali małżeństwo dwóch narodów, biorac Polki za żony, tak samo było mistycznem małżeństwem, "związkiem miłości" oświadczenie szlachty polskiej, złożone teraz Litwinom w Horodle dokumentem, który tu podajemy:

"W imię Pańskie — amen. Ku wiecznej pamięci. — Nie dozna łaski zbawienia, kto się na miłości nie oprze. Miłość jedna nie działa marnie; promienna sama w sobie, gasi zawiści, osłabia urazy, daje wszystkim pokój; lączy rozdzielonych, podnosi upadłych, gładzi nierówności, prostuje krzywizny, wspiera każdego, nie obraża nikogo, i ktokolwiek się schroni pod jej skrzydła, znajdzie się bezpiecznym i nie ulęknie się niczyjej groźby. Miłość tworzy prawa, rządzi królestwami, zakłada miasta, prowadzi do dobrego stany Rzeczypospolitej, wydoskonala enoty enotliwych, a kto nią pogardzi, ten wszystko utraci. Dlatego też my wszyscy zebrani — prałaci, rycerstwo i szlachta Korony polskiej, chcąc

spoczać pod puklerzem miłości, i przejeci pobożnem ku niej uczuciem, złączyliśmy się i zwiazali, a niniejszym dokumentem stwierdzamy, że łaczymy i wiażemy nasze domy i rody, nasze rodziny i herby, ze wszystką szlachtą i bojarami litewskimi, tak, by odtąd i po wsze czasy mogli sie posługiwać tymi naszymi herbami i godłami, jakie posiadamy od naszych ojców i przodków; by ich używali jako świadectwa prawdziwej miłości, tak, jak gdyby je dziedzicznie po swoich własnych przodkach posiedli. Niech się więc łącza z nami w miłości oraz braterstwie, i niech będa nam równi wspólnościa herbów, tak jak nimi już sa wspólnością wiary, praw i przywilejów. Przyrzekamy uroczyście, słowem czci i przysiega, nie opuszczać ich w żadnej przeciwności lub niebezpieczeństwie, lecz pomagać w każdej okoliczności rada i czynem, wspierać przeciw wszelkiemu wrogiemu wobec nich przedsięwzięciu, a wstawiać się najgoręcej do naszego miłościwego pana, Władysława, z woli Bożej króla Polskiego, i najjaśniejszego Witolda, wielkiego ksiecia Litewskiego, by jaknajobficiej i najszczodrzej obdarzali braci naszych Litwinów coraz większą wolnością, łaskami i dobrodziejstwami. Co też i przezacni panowie, mieszkańcy ziem litewskich, pod przysiega i słowem obowiązali się czynić dla nas nawzajem".

"Sejm w Horodle przyłożył pieczęć do takiej unii narodów, jakiej nie napotkać w całej historyi Europy". Tak pisał Caro, a sąd ten zasługuje na wspomnienie, bo go wypowiada szczery syn Germanii, człowiek nauki, godzien szacunku, lecz objawiający na każdym kroku wstręt do pomysłu Jagiełły i swój żal patryotyczny, że Niemcy nie dokonały "misyi opatrznościowej" nad Niemnem i Wilią. Bezprzykładnem jest istotnie podobne złączenie się dwóch państw, długo sobie nieprzyjaznych, zażartych w odwiecznych walkach, o różnych rasach, obyczajach, języku i religii, a jedno-

czacych sie w końcu w imie Ewangelii, wolności i tej miłości, która "sama wznosi państwa". Po raz pierwszy powstaje w świecie poteżne mocarstwo bez krwi rozlewu. A jak poważne i imponujące sa uchwały tego walnego Zjazdu w Horodle, gdzie uznano wszystkie prawa historyczne, narodowość i niezależność krajów Gedymina, a w zamian za tyle przyznanych dobrodziejstw nie narzucono żadnych ofiar z autonomii, nie wymagano zrzeczenia się niczego w szczególności, a obiecano sobie zwoływać taka conventio generalis, ilekroć dobro i korzyść państwa wymagać tego będzie. Ludy Jadwigi stały wyżej od poddanych Jagiełły cywilizacya, potega, bogactwem, uzbrojeniem, ale nie przyznawały sobie żadnej wyższości ani prawa kierowania tem życiem politycznem, jakiem obdarzono nowych braci. Wyraźny artykuł Unii horodelskiej pozostawiał za Niemnem wszystkie wyższe i niższe urzedy oraz godności, jak wojewodów, kasztelanów, starostów i t. d. Przed Horodłem jak i potem, przez niemal dwa wieki, Litwa była osobnem Wielkiem księstwem, złaczonem z Polską wspólna dynastya, aż dopiero wygaśniecie tej musiało dać powód do wprowadzenia znaczniejszych zmian w układzie z roku 1413. Stało sie to zadaniem i dziełem pamietnego Sejmu w Lublinie w roku 1569. Sejm ten, zebrany w półtora z górą wieku po pierwszym polsko-litewskim, był przeciwieństwem ale zarazem i uzupełnieniem odbytego w Horodle.

Przypatrzmy się przez chwilę położeniu złączonego królestwa około połowy XVI wieku, ku końcowi panowania ostatniego z Jagiellonów, króla Zygmunta Augusta, który był mądrem i "ulepszonem" podobieństwem założyciela wielkiej dynastyi. Zaprawdę, nie był syn Olgierda ani "kosmatym niedźwiedziem", jak nazywali go rycerze teutońscy, ani "psem wsciekłym". Musiał to być wyższego polotu człowiek, skoro już jako młody

dziedzic tronu Gedymina powział wielką myśl nawrócenia swego narodu i przyłączenia go do Polski; był też niezawodnie głębokim politykiem książę, umiejący zawsze utrzymać "idealną miarę czynów" między słusznemi dażnościami świata słowiańskiego, a wyższemi od nich wymaganiami cywilizacyi zachodniej; niezwyklym był ten samowładzca, który predko i tak chlubnie zrozumiał obowiązek konstytucyjnego monarchy. Liczne wreszcie świadczą dowody, jak dumny "Saracen" potrafił uchvlić kornie czoła a podnieść serce podczas chrztu w Krakowie, jak zmienił całą swoją naturę pod przemożnym wpływem Jadwigi, w zetknięciu z chrześcijaństwem i cywilizowanem społeczeństwem Polski. Jakże już innym od chytrego i niewdzięcznego pogromcy Kiejstuta jest zwycięsca z pod Grunwaldu, gdy z pokorą przyjmuje zuchwałe wyzwanie i dwa nagie miecze, a daje lekcyę wiary i rezygnacyi dumnym rycerzom, rzekomym sługom Chrystusa! Na podziw zasługuje cierpliwość króla wobec panów z Malborga, owoc dobroczynnego wpływu córki Andegaweńczyka, której miłość pokoju przeżyła ją w radzie korony w Krakowie aż do "wielkiej wojny", a i potem działała jeszcze łagodząco przy stawianiu warunków pokoju w Toruniu. Rozrzewniającym jest ten barbarzyńca bez nauki, w swojej bezustannej trosce o szkoły i ich rozwój, o rozlewanie światła, o świetność uniwersytetu krakowskiego! Kronikarze podają jako powód śmierci Jagiełły upodobanie, jakie miał w spędzaniu długich wieczorów w ogrodach i lasach, "by słuchać śpiewu słowików"; i to jeden rys więcej, mogący zadziwiać u dawnego spiskowca z Krewy. Pomimo to wszystko nie pozbył się Władysław II wszystkich cech swego pochodzenia z borów, i młodości spedzonej wśród mieszkańców numy; gusta jego nie zawsze były wykwintne: wielkie upodobanie znajdował w łowach i biesiadach. "Trzeba zapalić Panu Bogu gromnicę, a djabłu świeczkę", wyrzekł raz w ważnej chwili, a to rzuca światło na pewną stronę charakteru "ochrzczonego w Krakowie", który nie wahał się czasami używać i czarów. Wcale nie skłonny do wynurzeń, mawiał często: "słowa wychodzą z ust jak drobne ptaszyny, ale powracają w rozmiarach wielbłądów". Nadzwyczajną była jego nieufność, zwykła cecha tych, którzy z prostych lub niższych sfer przechodzą do społeczeństwa o wyższej kulturze. Trudno było np. przekonać go, że malborscy rycerze nie wyrazili się drwiąco o "wrodzonej mądrości" króla. Podejrzliwe to usposobienie zasępiało nieraz stosunki Olgierdowicza z Jadwigą, co mu też gorzko ale słusznie wymawiano. Nie były to jednak wcale oznaki złego lub niskiego serca, lecz raczej błędy kornej i prostej duszy, przekonanej o małości własnych zasług, a zadziwionej i zachwyconej "nadludzkiem" szczęściem.

Wprost przeciwną, jako wykwit wysoko ukształconej kultury, była postać ostatniego z Jagiellonów — Zygmunta Augusta — prawdziwego księcia z epoki odrodzenia. Historya i poezya wsławiły tragiczną jego miłość do nieszczęśliwej księżniczki Radziwiłłówny, chociaż pamięć na to gorące uczucie nie zawsze go w późniejszem życiu chroniła przed urokiem niewiast, tych "sokolic", jak się o nich z uśmiechem wyrażał. Był to pierwszy z królów polskich, który biegle władał obcymi językami, posługując się mową Tassa, Calderona i Lutra, a ubierał się w stroje hiszpańskie. "Humanista", cokolwiek wolnomyślny, wykwintny znawca sztuki, namiętnie lubił muzykę; skupował i zbierał kamee i rzeźby Benwenuta; chciwie otaczał się ludźmi nauki, sekciarzami i "nowatorami". Zachowane doskonale portrety króla Zygmunta Augusta dają nam czytać w tych rysach, obok dobroci i znanej szlachetności

rasy jagiellońskiej, wytworny powab uprzywilejowanych postaci odrodzenia i pewna melancholie duszy przenikliwej, umiejącej patrzeć w przyszłość. Bystry polityk, odczuwał Zygmunt August grożace Polsce niebezpieczeństwa. Ciekawe jest jedno jego pismo, warte przytoczenia w epoce niezbyt odległej od owej, gdy zachodnia Europa siliła się na to, by dostarczyć kapitałów Rosyi, zwyciężonej pod Sebastopolem; kapitałów i ludzi, mających utworzyć komunikacye czyli te ułatwienia strategiczne, jakich jedynie brakowało do wykonania "misyi" caratu. Owoż już w XVI wieku spieszyła Anglia z wysłaniem Wielkiemu księciu Moskwy mechaników, artylerzystów i różnych rzemieślników; tym Wielkim ksieciem był Iwan Groźny. Z tego powodu pisał ostatni Jagiellończyk do królowej angielskiej, Elżbiety: "Przypominamy W. Kr. Mości, że car Moskwy, wróg wszelkiej wolności, wzmacnia z dnia na dzień swoje siły wzmożeniem handlu i stosunkami z narodami cywilizowanymi. Znane W. Kr. Mości jego tyrania i okrucieństwa; nadzieje nasze jedynie w wyższości, jaka daje nauka, oświata i sztuka, lecz wkrótce może on nam dorównać, dzieki nieprzezorności sasiednich ksiażat".

Niemniej odmienną była postać sejmów w połowie tego wieku: to już nie conventiones z czasów Władysława II, jednostajne, bez charakteru określonego, o zagadkowej władzy, dyskutujące o "korzyściach państwa" za zgodą księcia. W XVI wieku król jest obowiązanym zwoływać "posłów" osobnem pismem, uniwersałem, w terminach oznaczonych; reprezentacya narodowa mawskazany zakres, władze izby są objęte postanowieniami prawa. W pierwszym dniu zebrania sejmu odprawia się nabożeństwo do Ducha Świętego; nazajutrz, po dokonanym wyborze marszałka posłowie wchodzą do sali senatu, gdzie ich oczekuje król, siedząc na tro-

nie, w otoczeniu biskupów, ministrów, wojewodów i kasztelanów – członków Izby Wyższej. Wszyscy przystepuja kolejno do ucałowania reki królewskiej, kanclerz przedkłada sprawy oraz wnioski rzadu, poczem posłowie udają się do sali swoich posiedzeń, gdzie rozpoczynaja zaraz ożywiona dyskusye. Mowy tu wygłaszano tak doniosłe i tak przejete zasadami wolności, jakich nie słyszano w Europie, bo nawet komuny angielskie były wówczas ciche w porównaniu z rozprawami w polskim sejmie. Na jednem z takich posiedzeń wyrzekł do króla Wielki hetman Zamovski słynne rege, sed non impera, co mogło być wyprzedzeniem późniejszego "król panuje lecz nie rządzi" (le roi règne, mais ne gouverne pas), czem się chełpi jakby nowościa, nauka polityczna naszych czasów. Tenże sam hetman XVI wieku w kwestyi i dziś zajmującej umysły, to jest w sprawie prasy, streścił wszystkie rozumowania przyszłości, odzywając sie do senatu: "Chcecie znieść nieprzyjemne pisma? Zaostrzycie tem tylko ciekawość na ich korzyść i przyspieszycie ich rozpowszechnienie. Cezarowi nie przyszło nawet na myśl niszczyć niemiłej mu książki Katona; odpowiedział mu inna ksiażka. Naśladujcie i wy Cezara! Dbacie o wolność, a chcecie okuwać myśl ludzką. Nie na to jesteście zebrani tutaj; pozostawcie tę smutną rolę podłym ciemięzcom, lubującym sie w ciemnościach; ludzie wolni powinni żadać światła wszędzie i we wszystkiem!"

Królestwo złączone, acz wolne, szczęsne i potężne około połowy XVI wieku, czuło wiszące nad sobą nieszczęście wielkie, niepowetowane: Zygmunt August nie ma potomstwa; dynastya Jagiellonów gaśnie z tym królem i Polska staje się monarchią elekcyjną. Spółczesne zapiski historyczne boleśnie wspominają o przygnębieniu, w jakie to położenie wprawiało umysły i jak się obawiano tych chwil, w których pacta conventa

wpływać będą na losy korony. Niepewność, otwarta jak paszcza czeluści, przestrasza wszystkich, a nikt nie działa przeciw niebezpieczeństwu, każdy zdaje się mówić: alea jacta est! Uznano jednak za najpilniejsze uregulowanie stosunku z Litwą i rozwikłanie położenia, nie dość uprawnionego. Litwa bowiem była dziedzictwem Jagiellonów, złączonem przez unie personalną z "koroną", lecz z wygaśnięciem wspólnej dynastyi znikał ten łacznik, wiażacy oba państwa. Zygmunt August postanowił więc zapewnić przyszłość choćby z tej tylko strony "by nie dać skruszyć ślubnej obrączki Jadwigi", zrzekł się przeto najprzód praw swoich dziedzicznych do Litwy na rzecz "Rzeczypospolitej i najjaśniejszej korony polskiej", a następnie udało mu się skłonić przedstawicieli obu narodów do ogłoszenia unii parlamentarnej; była to sprawa trudna, nawet ciernista, ostatecznie jednak sejm w Lublinie uchwałami swemi uchylił trudności.

Sejm ten otwarto 10. stycznia 1569 roku z nadzwyczajną uroczystością; zastępców swoich przysłali: papież, cesarz niemiecki, król szwedzki, Wielki książę moskiewski, a nawet sultan i chan tatarski. Długa lista senatorów i posłów obejmowała wszystkie niemal historyczne nazwiska rodzin polskich. Podkanclerzym królewskim był Krasiński, przodek autora "Irydiona" i "Psalmów"; jego było zadaniem przygotowanie prac dla zgromadzenia, on też dźwigał w imieniu rządu cały ciężar przeprowadzenia rozpraw, które były długie, burzliwe i niejednokrotnie odraczane wskutek oporu z strony Litwinów, jakkolwiek nie mieli zamiaru zerwania unii, bedacej nierozerwalna. Była ona nawet wtenczas konieczną dla krajów Gedymina, więcej niż kiedykolwiek, a to z powodu sasiedztwa z carem Moskwy, którym był Iwan Groźny. Rodziny jednak Radziwilłów, Paców, Chodkiewiczów, Wołłowiczów i in-

nych panów litewskich, z wyjatkiem Czartoryskich i Ostrogskich, dażyły do "partykularyzmu", zapewniajacego im dominujacy wpływ na sprawy Wielkiego księstwa, oraz wyjatkowe stanowisko w zlaczonych królestwach. Mniej interesowana od tych potentatów, a fanatycznie już przywiązana do "polskiej wolności" drobna szlachta litewska, obawiała sie także tej unii parlamentarnej, ukrywającej może niebezpieczeństwo dla drogiej ich sercu odrebności zarzadu; te "dzieci boru" odczuwały wstret do pisanych zobowiazań, do paktów i pergaminów; wolały zdawać sie na "dobra wiarę i zdrowy rozum", oraz na tyle dotąd skuteczną tradycye. "Nie było – mówił jeden z ich mowców – pergaminów między nami pod Grunwaldem, a nie przeszkodziło to Polakom i Litwinom do przelania krwi razem, we wspólnej i braterskiej obronie; braterstwo nie potrzebuje pism ani pieczeci!" Czemuż wiec nie żyć dalej tak szczęśliwie jak dotąd przez dwa wieki? Czemu nie pozostać przy unii osobistej i dwóch odrebnych sejmach, łaczacych się w ważnych chwilach, a w szczególności dla wyboru króla? – Zygmunt August nie ustepował atoli szturmom, przypuszczanym do jego serca; w imie przodków swoich, w imie patryotycznych wspomnień z krajów Olgierda i Kiejstuta obstawał przy swojem zdaniu: Unia osobista mogła wystarczać pod berlem dziedzicznej dynastyi, lecz stalaby się nader niebezpieczną pod rządami monarchii obieralnej. W obradach powstawały niesnaski i protesta, lecz nie braklo także i wzruszających scen. Chodkiewicz, ojciec bohatera z pod Kircholmu, padl przed królem na kolana, zaklinając go, by pozostawiono Litwie choćby pieczeć starożytną, jako oznakę odrębności państwowej. "Przed Bogiem tylko klękać należy!" — zawolał Zygmunt — a słowa te w ustach monarchy wywołały podziw, bo wielka jeszcze była cześć i uniżoność dla panujących.

Okazało się, iż władza królewska Zygmunta Augusta roztaczała jeszcze dość uroku, by pokonać wszelki opór i pozyskac przeciwne głosy, gdyż ani jeden z senatorów i posłów nie odmówił podpisu na końcowym akcie uchwały Unii. Dokument ten stanowił o parlamentarnej jedności obu narodów, a Warszawa miała być odtąd miejscem zebrań prawodawczych. Od tej chwili — 11. sierpnia 1569 — unia Litwy z Polską była dokonaną.

Unia bezprzykładnie legalna i uczciwa! Poczeta i dokonana pod hasłem wolności, po szczerej, prawie dwuwiekowej próbie, wykazującej zgodność usposobień i stała wspólność interesów pomiedzy łaczacymi sie, a rokujaca jednocześnie olbrzymie korzyści dla cywilizacvi i chrześcijaństwa z polityki, rozpoczętej chrztem całego narodu. Ale po dokonanej unii nie pozwalała Polska na zacieranie się indywidualizmu historycznego krajów Gedymina; nigdy Polacy nie kusili sie o poddanie Litwy pod te pochłaniajaca wszystko wyższość cywilizacyjną, jaka stanowi cała smutna umiejetność nowoczesnej, szumnej dywizy "prawa nowego". Litwa zachowała w zupełności swoja autonomie, miała swoich ministrów, odrębne wojsko i osobny statut, zastosowany do miejscowych potrzeb i obyczajów, a utrzymana jej była ta niezależność administracyjna i przez nastepne dwa wieki, aż do ostatnich dni Rzeczpospospolitej, do Konstytucyi 3. maja 1791 roku. Wówczas dopiero, w tej ostatniej dobie bytu narodowego straciły kraje za Niemnem swoich hetmanów, kanclerzy i cały ustrój autonomii, szanowanej przez dzieci Piasta przez tyle pokoleń. Konstytucya 3. maja była testamentem gasnącej Polski, a w tych chwilach Litwa sama zażadała zupełnego zatarcia swego "partykularyzmu". Królestwo złączone zstąpiło do grobu wraz z "obrączka ślubną Jadwigi", a zawarty w Horodle "związek miłości" zostal jeszcze bardziej zaciśnięty, i wówczas okazała się "miłość silniejszą od śmierci". — Zaiste, mieszkańcy dolin Niemna i Wilii nie byli niewdzięczni ludom Piasta za otrzymane w XIV wieku: Ewangelię, cywilizacyę i wolność. Nie mówiąc o krwawych ofiarach, któremi dowiedli swego przywiązania do "wiary lechickiej", słusznem jest przypomnieć, że dali wspólnej ojczyźnie ludzi sławnych, których nazwiska pozostają chlubą narodową; dali bojowników, jak Chodkiewicz; mężów stanu, jak Czartoryski; obrońców prawa, jak Reytan; bohatera Kościuszkę, poetę Mickiewicza. Dynastya litewska nadała złączonemu przez Jagiellonów królestwu swoją politykę szczerą, zacną i szlachetną, zasługując tem na szacunek i wdzięczność potomnych.

Surowy sad historyi może niezaprzeczenie czynić Polsce zarzuty: okazywała bowiem ogromna bezwładność i płoche niedbalstwo w sprawach swoich wewnętrznych; niestety, pokutuje też aż nadto srodze za popełnione winy. W stosunkach jednak międzynarodowych, w zetknieciu z innemi państwami, dawała zawsze dowody bezinteresowności i wspaniałomyślności, bezprzykładnej w dziejach Europy. Wpośród powszechnego łupieztwa pozostała czysta od niesprawiedliwej grabieży cudzych ziem, obca wszelkiej chciwości, wówczas nawet, gdy miała łatwa sposobność sprostowania granic lub przyjecia misyi Opatrznościowej. Zygmuntowi Staremu, ojcu Zygmunta Augusta, ofiarowano korony wegierska i czeska, lecz on, odmawiajac przyjęcia, odrzekł: "Poco chcieć panować nad kilkoma narodami, gdy tak trudno przysporzyć szczęścia jednemu". W roku 1655 pisał do cesarza Ferdynanda III spadkobierca mistrzów teutońskich, przodek Fryderyka II, ten, którego Prusacy nazwali Wielkim elektorem 1), nastepujące słowa: "Polska zabezpieczała zawsze Niemcy

<sup>1)</sup> Zobacz Pufendorf De rebus Frid. Wilh. Berolini 1659, str. 266.

przed napadem barbarzyńców; była wygodną sąsiadką dla otaczających ja państw, a nie zaczepiała żadnego; zadowolona ze swoich granic, pozostawiała każdemu jego posiadłość". I rzeczywiście, przez cały czas swego istnienia Polska bezustaunie bronila chrześcijaństwa i zachodniej cywilizacyi przed najniebezpieczniejszymi wrogami, a nie żadała od Europy niczego w zamian za oddane usługi; nie dziwiła ja nawet niewdzieczność; natomiast ona zadziwiała polityków rycerskimi porywami, niezgodnymi z dobrze zrozumianym własnym interesem. Ludwik XIV nie pojał znaczenia wyprawy Sobieskiego ani skwapliwości, z jaką Polska pospieszyla dla obrony państwa chrześcijańskiego, tego państwa, które niedawno przedtem (za Jana Kazimierza) myślało o jej podziale. Polska umiała zawsze stawiać sprawe chrześcijańska po nad swoja narodowa i utrzymała "idealną miarę czynów" w ślepych walkach ras i wpływów. I dziś jeszcze - zachowuje te sama miare, choć jest rozdarta i zgnieciona — stara się zawsze utrzymać równowage między słusznemi wymaganiami słowiańskiego świata, a wyższemi od nich potrzebami prawdziwej cywilizacyi. Polacy byliby gotowi do obrony Słowian i Niemców nawet, przed barbarzyńcami Wschodu, dziś, tak samo jak w wiekach minionych, a walcza swojemi wstrzaśnieniami i agonia, strasznym widokiem swych cierpień...

Nie brak temu Jobowi narodów doradzców, mówiących "przeklnij bogi, a żyj", lecz on nie zniża się do bluźnierstwa, pozostaje wiernym świętości obowiązku. Wzrastające zwycięstwo bezprawia nie osłabia w Polsce uszanowania dla prawa, a wobec zaborów dokonywanych w naszych czasach wspomina ona z uprawnioną dumą obrządek chrztu w Krakowie i trzyma się naiwnie zdania Zjazdu w Horodle, że "tylko miłość trwale łączyć może".



# TREŚĆ.

| Przedmowa do przekładu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SPÓŁCZESNY HISTORYK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Wstęp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9  |
| Rozdział pierwszy. Ostatni poganie w Europie.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Świat XIV wieku. — Ostatnie krańce odległego Zachodu. — Kraj bez słonca. — Saraceni Północy. — Obyczaje, religia i cywilizacya Litwinów. — Dwaj synowie Gedymina. — Polityczne zamiary Olgierda. — Życie rycerskie Kiejstuta. — Wstąpienie na tron Jagiełły                                                                                 | .9 |
| "Święte cesarstwo". — Far-est Germanów w wiekach średnich — Niemieckie zamiary co do Węgier, Polski i Litwy. — Zakon teutoński w Malborgu. — Wielki mistrz Zollner von Rotenstein. — Królowa Jadwiga w zamku na Wawelu. — Książę Wilhelm austryacki. — Scena przy furcie. — Jagiełło w Krakowie. — Potrójny Sakrament. — Nawrócenie Litwy 3 | 5  |
| Rozdział trzeci. Wielka wojna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |

Dwukrotne oblężenie Wilna. — Fałszywe położenie Zakonu teutońskiego. — Wielki mistrz Konrad Wallenrod. — Chrześcijańska misya królestwa Jagiellonów. — Jadwiga i Witold. — Król Władysław II. i "idealna miara jego czynów". — Śmierć Jadwigi. — Polityka Wielkiego mistrza Konrada von Jungin-

| gen. — Wstąpienie Wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen. — Wielka wojna. — Bitwa pod Grunwaldem                                                                           | ona<br>57 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rozdział czwarty. Dwa sejmy.                                                                                                                                               |           |
| azd w Horodle. — Powolne wcielenie Litwy. — Przywileje herbowe. — Autonomia Wielkiego księstwa. — Pierwszy i ostatni z Jagiellonów — Seim Lublinie — Ostateczne połaczenie | 77        |

Z











D.B. 11344



# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DK 4185 L5K55 Klaczko, Julian Anneksya w dawnej Polsce

